

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





E.BIBL.RADCL.

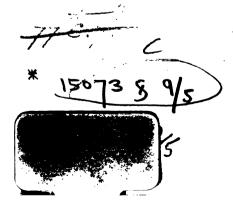





E.BIBL.RADCL.

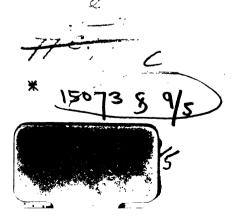

.



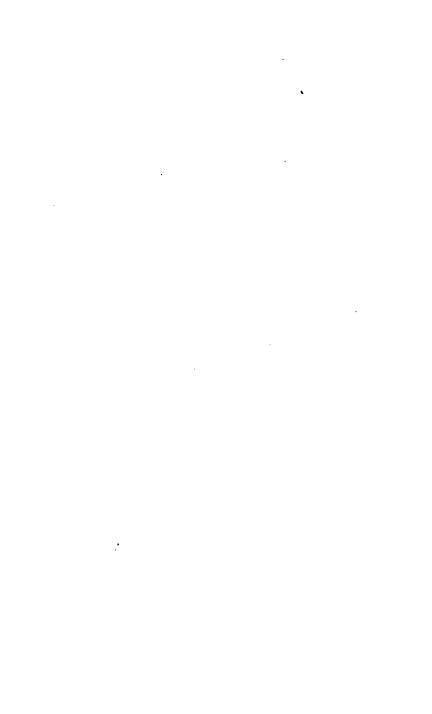

# FONDATION DE LA DOCTRINE

D'HIPPOCRATE,
D'APRÈS LE TEXTE.

SECTION III.

PRONOSTIC,

CLINIQUE INTERNE MÉDICALE.

TOME V.

· -, , .

# **PROGNOSTICS**

ET

# PRORRHÉTIQUES D'HIPPOCRATE,

Traduits sur le Texte grec, d'après la collation des Manuscrits de la Bibliothèque impériale, avec une Dissertation sur ces Manuscrits et les Variantes;

# PAR M. DE MERCY,

Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Professeur particulier de Médecine grecque, et Membre de plusieurs Sociétés savantes,

# A PARIS,

Chez CROCHARD, Libraire, rue de l'Ecole de Médecine, n° 3,

1813.

# PRÉFACE.

LA traduction des OEuvres d'Hippocrate, à laquelle je consacre mes veilles, exige une longue application, et ne peut paroître qu'après un travail de plusieurs années. Obligé de choisir parmi les nombreux traités attribués à Hippocrate, j'ai préféré ceux qui, sous la forme d'aphorismes, donnent les sentences les plus importantes. Il est, en effet, bien remarquable que ce genre d'ouvrage réunit au plus haut degré les qualités du style au mérite de la composition, comme j'aurai occasion de le prouver par les analyses qui vont suivre. Pour me borner à mon sujet, je parlerai seulement des

traités dont je donne ici la traduction.

Les Prognostics ont une réputation à-peu-près égale à celle des Aphorismes; ils sont cités entre tous les autres ouvrages du père de la médecine, en sorte qu'il seroit superflu d'en faire l'éloge. Nous nous contenterons donc, en suivant ici le même plan que nous avons adopté pour les Aphorismes, de faire remarquer la perfection avec laquelle le sujet est traité, et les qualités du style. Le livre des Prognostics n'a rapport qu'aux maladies aiguës; mais il ne faudroit pas en conclure que nous n'avons d'Hippocrate aucun traité sur le prognostic des maladies chroniques. C'est surtout cet intervalle immense que le célèbre médecin de Cos est parvenu à combler, en s'aidant

seulement des signes qui nous sont fournis par l'observation. Sa rare habileté à tirer des faits isolés des conséquences toujours précises, et à les présenter comme les corollaires des lois de la vie, l'ont rendu réellement le fondateur de l'art de guérir. Nous voyons qu'il en a posé les bases immuables, particulièrement dans ses OEuvres aphoristiques. C'est en effet là que l'on trouve les dogmes fondamentaux de la médecine. L'ordre naturel d'après lequel Hippocrate rattache avec beaucoup d'art les signes des maladies aiguës dégénérées aux maladies chroniques, établit un rapport immédiat entre les Prognostics et le second livre des Prorrhétiques. Ces deux traités se ressemblent sous beaucoup de rapports, et pour roient déjà passer pour être du même auteur. Les autres livres aphoristiques ne sont pas moins intéressans. Ils contiennent en substance la detrine d'Hippocrate; mais comme il y a eu de fréquentes interpolations dans les OEuvres de ce grand médecin, et que quelques-uns des traités aphoristiques ne sont que des extraits d'autres livres, il est nécessaire d'avoir recours à l'analyse pour juger, par le mérite de la composition et du style, si réellement ils lui appartiennent. Cette méthode me paroît être la seule admissible pour parvenir à distinguer sûrement les ouvrages du père de la médecine. C'est pourquoi, à la fin de l'analyse de chaque traité, nous avons ajouté les preuves qui nous ont été fournies directement par le

miet, à l'exclusion de toute conjecture que nous eussions pu former, à l'exemple de tant d'auteurs qui ont essayé de déterminer la légitimité ou non légitimité des ouvrages d'Hippocrate. Nous n'avons point d'ailleurs la prétention de vouloir donner ici une critique de tous les traités qui nous ont été transmis à la faveur de ce nom justement célèbre. Un tel travail n'entre point dans notre plan. Obligés de nous borner strictement au sujet qui fait l'objet de notre traduction, nous avons fait tous nos efforts pour mériter le suffrage des hommes éclairés qui ont bien voulu nous encourager à poursuivre notre travail. Le plan que nous avons suivi dans notre édition des Aphorismes d'Hippocrate, est celui que nous adop-

terions encore si nous devions bientôt donner une nouvelle édition au public. Il nous eût été impossible de justifier les corrections nombreuses que nous avons faites au texte grec, sans avoir cité les manuscrits. Les variantes se lient naturellement aux premières éditions, en sorte qu'il nous a fallu au moins indiquer les traductions les meilleures et les plus complètes. C'est encore le même plan que nous adoptons pour toutes les œuvres d'Hippocrate. En commençant par les traités aphoristiques, les Prognostics, le premier et le second livre des Prorrhétiques, sont ce qu'il y a de mieux après les Aphorismes. Les livres des Crises et des Jours critiques ne sont purement que des extraits d'autres livres; en sorte qu'on

ne peut les juger que d'une manière générale et approximative. C'est poterquoi ces traités se trouvent souvent accolés aux Prognostics et aux Aphorismes, et quelquelois aux Prénotions de Cos; ce qui forme un recueil assez complet des œuvres aphoristiques. Cependant le livre des Jours critiques ne contient absolument que deux ou trois exemples de description des maladies les plus aiguës, et n'a qu'un foible rapport avec le livre des Crises. Enfin, de tous ces traités attribués à Hippocrate, on peut affirmer avec vérité que les Aphorismes, les Prognostics, et le second livre des Prorrhétiques lui appartiennent le plus évidemment: aussi ces ouvrages ont mérité de tout temps plus particulièrement

# PRÉFACE.

l'attention des médecins. Opsopoeus es n des premiers qui aient donné séparément un recueil complet des œuyres aphoristiques : son édition est de 1587, Francfort, in-12. La version latine est de Cornarius; mais l'éditeur l'a rendue éminemment plus correcte, et de plus il y a joint les variantes. Ce livre est cité avec éloge. notamment dans la bibliothèque grecque de Fabricius, Halles, 1790. Zuinger, en 1748, a donné les mêmes traités en grec et en latin, in-8°. Sa version est de Foës. Dans le nombre des éditions que je viens de citer, celle de M. le professeur Bosquillon est surtout remarquable par l'élégance et la correction du grec. Le texte a été revu avec soin sur plusieurs manuscrits. Nous avons pu nous convaincre de l'habileté avec laquelle cette tâche difficile a été remplie. Nous ne pouvons mieux en faire l'éloge qu'en annonçant que nous avons traduit les Prognostics d'après le texte grec donné par M. Bosquillon : néanmoins nous différons d'opinion pour quelques corrections qui se trouvent dans les manuscrits. Quant aux autres traités, l'édition de Van-der-Linden est celle que nous avons suivie. D'ailleurs le texte a été revu avec soin sur les manuscrits. Autorisé par l'exemple du célèbre Coray, j'ai rétabli par-tout l'ionisme. M. Bosquillon avoit déjà donné, d'après les mêmes principes, le livre des Prognostics. L'espèce de bigarrure qui règne dans les écrits d'Hippocrate résulte de l'ignorance ou de l'inattention des copistes : on en a la preuve par la pureté des plus ancien-

nes inscriptions. Du temps d'Hippoerate le dialecte ionien subsistoit encore dans sa première pureté. Il n'a été altéré que lorsque le dialecte attique vint à prédominer. Or, Hippocrate a vécu en même temps que Péricles, précisément à l'époque où Hérodote publia son immortel ouvrage, composé entièrement en dialecte ionien. Ainsi il paroit bien certain que les œuvres d'Hippocrate, son contemporain, ont dû être écrits dans le même dialecte. C'est en quelque sorte le cachet auquel on reconnoît l'authenticité de ses traités. Nons avons donc taché, autant qu'il est en nous, de rétablir l'ionisme. Le francais se trouve en regard du gree, afin que l'on phiese mieux juger de la fidéfité de la traduction. Le latin entre aussi dans notre

plan, mais nous le publierons séparément. Les traductions que nous avons consultées avec le plus de profit, sont celles de Cornarius, de Cope, de Houllier, de Foës, les commentaires de Galien, de Vallesio, etc. Nous nous sommes attachés à rendre fidelement le sens de notre auteur, sans ajouter aucun commentaire. L'exiguité du volume que nous publions ne nous ayant pas permis de remplic cette tâche, nous croyons y avoir suppléé par l'analyse que nous avons ajoutée à chacun des traités. Une table analytique des matières me semble devoir compléter tout ce que je n'ai pu faire entrer dans cet article; en sorte que je crois ainsi avoir suppléé à la nécessité d'ajouter des notes et des commentaires toujours

## PRÉFACE.

nécessaires quand on traduit un auteur ancien. Mais Hippocrate est si connu, on est revenu tant de fois sur sa doctrine, dans les traductions, les éditions et les ouvrages modernes. que d'ajouter encore aux nombreux volumes qui existent déjà, ce seroit multiplier les difficultés plutôt que de les lever. Je regarde ces détails comme suffisans pour m'éviter de plus longues explications, et les reproches que l'on seroit fondé à me faire, si je n'eusse pas eu la précaution de prévenir le lecteur, et de lui indiquer un mode sûr pour bien saisir, dans un ordre analytique, l'ensemble des objets contenus dans ce volume. J'ai tâché de mériter de plus en plus l'honneur que m'a fait la Faculté.

Depuis plus de huit ans je tra-

vaille sur Hippocrate, et je m'occupe de la traduction de ses œuvres, revues d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale. M. Chaussier, dont le nom seul vaut un éloge, s'est vivement intéressé à ce que je poursuivisse mes travaux. Voici le jugement qu'il a porté de mes Aphorismes, en s'adressant à M. le baron Corvisart: « M. Demercy doit faire paroître dans peu de jours une nouvelle édition des Aphorismes d'Hippocrate. Ce travail lui a coûté des recherches longues, difficiles; mais les corrections nombreuses qu'il a faites au texte grec, les variantes qu'il a puisées dans les différens manuscrits qui existent à la Bibliothèque impériale, rendent son ouvrage bien supérieur à tout ce qui avoit paru jusqu'à ce jour sur les

## PRÉFACE.

Aphorismes ». La recommandation de ce professeur célèbre, et l'assentiment de plusieurs savans, seroient déjà une excuse suffisante de la témérité de vouloir donner une nouvelle traduction des OEuvres d'Hippocrate, après tous les travaux estimables qui ont rendu cette tâche pénible si difficile à remplir. Le respect que nous portons tous à la mémoire d'Hippocrate, et la vénération que nous avons pour ses écrits, feront au moins rendre justice à mon zèle. En effet, quel hommage plus grand pourrois-je faire à cet illustre médecin! quel moyen plus assuré pour témoigner à tous mes contemporains la haute admiration que j'ai pour cet auteur si fameux, que d'offrir à leurs méditations les chefs-d'œuvre du père de la médecine! Je crois donc pouvoir me livrer avec confiance aux espérances que je dois concevoir de l'utilité de mon travail. Les sept livres des Epidémiques sont traduits, ainsi que les Prénotions de Cos; j'ai aussi revu la version latine de Foës, et l'ai retouchée en beaucoup d'endroits, mais seulement quant aux œuvres aphoristiques. Enfin, en expliquant publiquement les observations les plus curieuses qui se trouvent dans les ouvrages d'Hippocrate et ceux des médecins grecs, c'est inspirer aux jeunes médecins le goût d'une saine pratique. M. le baron Corvisart m'a accordé des encouragemens; on sait que cet illustre professeur s'est montré, dans toutes les occasions, le zélé partisan de la doctrine d'Hippocrate, et qu'il a toujours

# xvi PRÉFACE.

contribué de tout son pouvoir aux progrès de l'instruction. Qu'il me soit permis de consigner ici l'expression de la vive reconnoissance que je dois spécialement à mon digne protecteur. M. le doyen de la Faculté et M. le professeur Chaussier m'ayant aussi honoré particulièrement de leur suffrage, c'est à leur recommandation que j'ai l'honneur d'appartenir à la Faculté. Puissent mes études et mes veilles justifier la confiance des habiles maîtres qui m'ont accordé leur estime et leur approbation!

# DISSERTATION

# SUR LES MANUSCRITS GRECS.

Les manuscrits grecs des Aphorismes d'Hippocrate contiennent aussi les Prognostics; je ne répéterai donc point ce que j'ai dit dans ma précédente dissertation sur l'origine et l'authenticité de ces manuscrits (1). En puisant dans les mêmes sources, on connoîtra aussi les variantes du premier et second livre des Prorrhétiques. Mais afin d'être plus exact, je joins ici le tableau des manuscrits. Dans le catalogue de la Bibliothèque impériale, ils sont indiqués sous la série des nº 36 A. 269 B. 1884 C. 2140 D. 2141 E. 2142 F. 2143 G. 2144 H. 2145 1. 2219 J. 2228 K. 2229 L. 2254 M. .2255 N. 2256 O. 2257 P. 2266 Q. 2269 R. 2330 s. 2332 T.

<sup>(1)</sup> Voyez ma Préface des Aphorismes.

#### viii DISSERTATION.

Le manuscrit coté 2254 est le seul ou l'on ne trouve pas les Prognostics; mais il contient les deux livres des Prorrhétiques. Ces deux traités manquent entièrement dans le manuscrit coté 260. Les Aphorismes ont été réunis aux Prognostics avec les Commentaires de Galien, dans les manuscrits cotés 1884, 2210, 2229, 2228, 2257, 2266 et 2269; mais dans ce nombre il y en a d'incomplets ; par exemple, les manuscrits cotés 2219; 2220 et 2266, ne donnent que la troisième section des Prognostics; elle manque entièrement dans le manuscrit coté 2228. Entre tous ceux-là, le manuscrit coté 1884 est le mieux écrit et le plus correct, ainsi que le 2257; le 2228 me paroît être le plus authentique : il est du XII • siècle, tandis que l'ancienneté des autres ne remonte pas au-delà du XIVe. D'après les copies que nous a laissées Galien, on voit qu'il partage en trois sections le livre des Prognosties; mais dans les plus anciens manuscrits cette division consiste seulement en plusieurs paragraphes.

Le n° 2256 est très-élégamment écrit. et est noté dans le catalogue pour être de Pépagomène et du XVIe siècle. Le 2330 date aussi de la même époque. Enfin il y a quelques lambeaux des Prognostics dans les manuscrits cotés 319 et 2332, mais qui méritent peu d'être remarqués. Le manuscrit coté 269, qui est sur parchemin, et dont les caractères de l'écriture sont évidemment du XIVe siècle, a été acquis de la bibliothèque de Venise depuis 1796. Après avoir étudié trèsattentivement ce manuscrit, je me suis convaincu que c'est une copie très-précieuse de l'ancien texte, tel qu'il se trouve dans le manuscrit coté 2142, qui est de l'école d'Alexandrie et du XIIe siècle; car, outre les fréquens exemples d'ionisme du manuscrit 269, la leçon du vingtième jour que j'avois vue aupartavant dans ce manuscrit, est aussi dans' le 2142, en sorte que l'on ne peut douter de la vérité de mon observation. Celui qui est coté 2140 me paroit être le plus authentique. Il est aussi de l'école d'Alexandrie, écrit sur papier de coton, et du XII siècle; mais souvent il est mutilé et défiguré. Quant au 2142, on voit que l'écriture a été effacée dans quelques endroits, et altérée dans d'autres, par un éditeur moderne, qui, sans doute, étoit un médecin. Partout il a substitué à l'ancien texte les corrections de Galien, notamment pour les Prognostics, comme j'aurai occasion de le prouver.

Il en est de même des Aphorismes: ainsi au no. 37, section vir, il a effacé le mot suscer, écrit en toutes lettres dans le manuscrit coté 269, et y a substitué les deux lettres alphabétiques IA, qui désignent le nombre quatorze; mais, comme je l'ai démontré dans ma préface des Aphorismes, cette sentence telle qu'elle se trouve dans l'ancien texte des manuscrits 269 et 2142, doit être conser-

vée, parce que réellement elle appartient à la deuxième section, n° 25, texte de nos éditions, lequel j'ai reporté à la septième. Il en est de même pour la nouvelle correction qui concerne l'aphorisme 36, section IV, auquel j'ai ajouté, d'après les manuscrits, le quarantième jour et . le trente-septième, dont l'un est évidemment décrétoire, et le second est essentiellement critique. Je rappelle ces deux corrections, parce qu'elles ne se trouvent point dans le texte de Galien, ni dans aucune de nos éditions, conséquemment je suis le premier qui en ait sait la découverte dans les manuscrits. N'eussé-je donc, dans cette dissertation, que donné des preuves irréfragables sur l'authenticité et le pureté du texte du manuscrit coté 269, et démontré qu'il est réellement une copie de l'ancien texte, je serois déjà parvenu à d'utiles résultats, et j'aurois peut-être préparé la voie à d'heureuses découvertes. Car ce manuscrit est un des plus complets que nous ayons; il con-

tient presque toutes les œuvres d'Hippocrate : l'écriture en est très-lisible et sur parchemin. Or, nous avons ainsi un moyen très-facile de suppléer aux omissions si fréquentes des anciens manuscrits, dont l'écriture est souvent effacée. et le papier rongé de vers, ou mutilé par les injures du temps. Comme il importe surtout de conserver l'ancien texte dans toute sa pureté, c'est pour parvenir à cette fin très-utile que j'ai pris la peine de consulter les manuscrits. En effet, les corrections données par l'éditeur du manuscrit coté 2142, ont été puisées d'abord dans les Commentaires de Galien, puis ajoutées en marge du texte où elles se sont introduites par l'inattention des copistes. Par exemple, on trouve au paragraphe premier des Prognostics προειδώς (έχ των παρέοντων) ajouté à τὰ έσόμενα των παθημάτων. Mais il est inutile de dire que ce premier membre de phrase est sous-entendu.

On trouve encore répété au commen-

cement des Prognostics, dans le qe vol. in-fol. de l'édition des OEuvres d'Hippocrate, par Chartier, et dans le premier de la collection in-8., Artis Medicæ Principes, par Haller, à l'article d'Hippocrate, la traduction du paragraphe suivant, qui se trouve à la fin du même traité: καὶ μή λανθάνειν ὅτι ἐν παντὶ έτει καὶ πάση ώρη τά τε κακά κακὸν σημαίνει καὶ τά χρεςὰ ἀγαθόν. Une telle interpolation ne provient évidemment que de l'erreur des copistes; on en a la preuve dans le manuscrit coté 2257, où ce passage fait partie du texte. D'abord, il a été puisé dans le Commentaire 3e de Galien sur les Prognostics, puis ajouté en marge du texte, où il s'est ensuite introduit. Ainsi, dans ce même manuscrit, on voit que l'aphorisme 11, section iii, fait aussi partie du texte des Prognostics, quoique ce ne soit effectivement qu'un fragment de ce même commentaire.

#### ziv DISSERTATION.

Il y a aussi en marge du manuscrit coté 2142, ce passage des Prognostics, section 1, 35, Foës, 40 : τοῖσι γεραιτέροισι δε την έκπύησιν, ajouté au texte dans plusieurs manuscrits où se trouvent aussi les Commentaires de Galien. J'ai adopté cette leçon; elle me semble compléter le sens de l'aphorisme. Ainsi Hippocrate, après avoir dit que l'hémorrhagie du nez arrive de préférence aux sujets âgés de trente-cinq ans, ajoute, dans ce même paragraphe, que, passé cet âge, il faut s'attendre à la suppuration, d'après la même sentence exprimée dans les Prognostics, section 111, 17, Foës, 129. Il y a plusieurs autres petites corrections dont on s'apercevra aisément en comparant mon texte avec celui de Foës. On sait que dans l'origine, il s'est glissé de nombreuses erreurs dans le texte, soit à la fayeur d'une lettre, soit à l'aide d'un mot exprimé ou sous-entendu. L'orthographe a aussi fait varier singulièrement le sens qu'on a cru

#### DISSERTATION.

trouver dans les pensées de l'auteur. Cette seule cause à suffi pour altérer le texte, lors même qu'on n'a eu égard qu'aux accens, à plus forte raison quand il s'est agi de transposer une lettre ou de la supprimer : on en trouve un exemple bien remarquable dans les Prognostics, section III, 18, Foes, 150. Φτος δε οξέη οδύνη ξύν πυρετώ ξυνεχέι τε: παὶ ἐσχυρῶ δεινόνο κίνδυνος γὰρ παραφρονάσαι τον άνθρωπον και άπολέσθαι. ώς ούν τουτέου του τρόπου σφαλερού έόντος ταγίως δεί προσέχειν τον νόον τοίσι σημηίοισε κάσιν άπὸ της πρώτης ήμέρης. Ce qui signifie: la douleur d'oreille avec une flèvre aiguë et continue est un mal très-redoutable, car il est à craindre que le malade ne soit pris de délire et ne meurt. Comme ce genre d'affection présente beaucoup de danger, il importe, des le premier jour, de faire attention à tous les signes. L'éditeur du manuscrit 2142, retranche donc la lettre de rponou, modus, qu'il change dans

#### exvi DISSERTATION.

τόπου . locus. Ce qui signifie alors : comme ce lieu est plein de danger. Une telle acception est bien vague, car, qui est-ce qui ne sait pas que l'oreille est douée de beaucoup de sensibilité? Mais on peut ignorer que la douleur d'oreille, quand elle s'accompagne d'une fièvre aiguë et continue, est excessivement dangereuse, et peut occasionner dans peu le délire et la mort. C'est donc la fièvre eigue qui forme le caractère principal de la maladie. Car, tant que la douleur ne s'annonce pas avec une fièvre aiguë et continue, il y a loin de craindre du danger. Ainsi, une sièvre très-aigue et continue, avec une violente douleur de tête. est très-redoutable, parce qu'elle fait craindre la phrénésie : il en est de même de la douleur d'oreille; c'est pourquoi Hippocrate recommande si expressément de faire attention, des le premier jour, à tous les signes. Je pourrois, d'ailleurs, citer plusieurs passages qui ont beaucoup d'analogie avec le précédent. La signification du mot τρόπος ne varie point; il désigne apécialement le genre, l'espèce, soit de la maladie, soit de la douleur, comme le prouvent ces deux passages du second livre des Prédictions, 134, Foës, 147, où l'on trouve: ἀπλοῦς οὖτος ὁ τρόπος, c'est-à-dire, ce genre est sans complication; et ἀιώ-èνος οὖτος ὁ τρόπος, ce genre est sans douleur. Je crois qu'il seroit fort inutile de multiplier les citations.

J'ai déjà démontré que de changer τρόπου dans τόπου, comme l'a fait l'éditeur du manuscrit coté 2142, c'étoit une correction très-douteuse, quoiqu'elle se trouve dans le texte de Galien, notamment dans les manuscrits cotés 1884, 2229 et 2266. Il en est de même pour le passage suivant des Prognostics, section III, 35, Foës, 75: πν δέ καὶ πολυχρόνιον είν τοιούτον είν, sousentendu τὸ ούρον. L'éditeur du manuscrit substitue ici τὸ νούσημα, qui se trouve ainsi faire partie du même passe

#### myšk dissertátiom.

ερεςα: Κίνδυνος μή ου δυνήσεται ό άνθρωπος βαραέσαι ές αν πεπανθή το ούρον. C'est-àdire, suivant la première acception, si Burine est telle pendant long-temps, ou si elle est toujours rouge et ténue ; et au contraire suivant la seconde, si la maladie est telle pendant long-temps, ou dans listat de crudité. C'est pourquoi les manuscrits varient dans la composition de ce second membre de phrase; les uns le terminent par πεπανθη τὸ οὖρον, et les putres par h voçoos. Comme il est évident qu'on ne juge le plus souvent l'état de crudité et de coction des maladies qu'en voyant les exerctions, il est demontré que to ovpos est ici le sujet de la phrase. Ainsi, je conclus que, sans rien changer au texte, il faut sous-entendre to ovpou dans le premier membre de phrase, et l'exprimer dans le second. Mais une correction qui peutêtre n'est pas à rejeter, est la suivante : elle se trouve aussi dans les manuscrits de Galien. Elle concerne le texte des

DOSSERTATION. Propulation, section all, 34, Foes, 142. Il s'agit du mot resiserra, que je propose de changer dans recompianta, pour exprimer que la fièvre quarte attaque de préférence ceux qui sont agés de quarante ans itandis que; suivant le premier sens de l'aphorisme, c'est à trente ans qu'on est le plus sujet à la fièvre quarte. Nous trouverions nombre de passages qui pronveroient qu'Hippocrate assigne pour capse de ce gente 'de fièvre la présence de l'atrabile. 'Or suivant sa théorie, cette humeur se . forme particulibrement dans les housines faits ; c'est-à-dire ; à l'âge de quarante ans ; car il prolonge la jeunesse jusqu'à trente-cinq. Ilm outre, il contidere la fievre quarte comme un apostate qu'il compane aux abois. Or, les jeunes gens y sout rarement swiets, c'est pourquoi je ne serois pas eloigné d'adopter cette correction : elle me paroit tout-à-fait d'accord avec la doctrine d'Hippocrate. An reste, cette lecon se Trouve épaileDISSERTATION.

ment dans les manuscrits de Galien, et a été indiquée par l'éditeur du ma-

puscrit coté 2142.

Je termine ici ma dissertation par ces observations sur les Prognostics; car les deux livres des Prorrhétiques ne se trouvant point dans les plus auciens manuscrits, on ne peut former que des conjectures éloignées sur l'ancienneté et la pureté du texte ; je renvoie donc à ce que j'ai dit dans l'analyse de ces deux livres, et aux variantes: Il est facile de se convaincre, d'après les manuscrits; que le second livre des Prédictions est beaucoup plus correct que le premier livre, notamment sous le rapport de la fréquence des ionismes. Je dois indiquer aussi un passage que j'ai rétabli au commencement du second · livre des Prédictions, paragraphe 5, Foës, 2. On le trouve dans tous les manuscrits, et dans Cornarius. Je ne sais pourquoi Foës l'a supprimé. Voici quel #st ce passage : & of Tolor wysomiyord to nat

DISSERTATION. neprapárolos dáretas kodámbáral. Áinsi, dit Hippocrate, j'ose même croire qu'on a pu prédire des morts, des manies, et encore d'autres maladies, mais dont l'issue, comme on le voit, est bien plus dans les probabilités humaines ( que ne l'ont annoncé ceux qui font commerce de deviner): c'est la conséquence de ce qui précède. On ne peut donc se dispenser d'ajouter ces mois, qui complètent le sens de la phrase. Autre correction, qui concerne le paragraphe 147, Foës, 160, ούγ ὁρώντες. J'ai adopté la négation omise dans la plupart des manuscrits et le vrai sens du mot nyctalopie, d'après ses radicaux, et l'acception même que lui a donnée le père de la médecine, en détaillant d'ailleurs les épiphénomènes qui né peuvent appartenir qu'à cette espèce de cécité, et non à l'héméralopie ou aveuglement de jour. En tout cela, j'ai suivi la version de M.-F. Calvus. les annotations de Foës, et l'avis de

#### Exzij DISSERTATION.

MM. R. Chamseru et Coray, et le sens de Celse, de oculorum imbecillitate, eet interprète que l'on sait être si fidèle dans ses paraphrases d'Hippocrate. Je pourrois noter encore un passage qui a été omis dans l'édition de Gardeil, Toulouse, 4 vol. in-8°, I, page 102, paragraphe 38, et 118 de mon édition, quoiqu'il se trouve dans Foës. Je me borne à rappeler ces faits, pour prouver l'exactitude avec laquelle je me suis acquitté de ma tâche, tant à l'égard des manuscrits, que des éditions qu'il m'a fallu consulter.

### 

TODERTHALLEDGH

--

# ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ.

## PROGNOSTICS D'HIPPOCRATE.

#### **ANALYSE**

#### DU LIVRE DES PROGNOSTICS.

De tous les traités d'Hippocrate, le Prognostic est sans contrellit le plus achevé. La préface est faite de main de maître, et tout l'ouvrage est surtout remarquable par l'uniformité du plan, d'après lequel ont été trèsartistement classés les signes prognostiques des maladies aiguës. Comme l'auteur a eu principalement pour but de faire un ouvrage didactique, son style est toujours clair, précis, et parfaitement approprié au sujet, c'est-à-dire, qu'il n'est point surchargé de métaphores brillantes, de citations

ANALYSE DU LIVRE, etc. 11114 poétiques, ou de tout autre ornement ctranger, qu'Hippocrate a comparés avec juste raison au vain bourdonnement du freion. Mais bien que le style soit simple, il a de l'aisance et de la facilité, et l'on y remarque un certain mouvement oratoire dans la description, qualités qui font oublier aisément l'aridité du sujet, et qui décèlent dans ce traité la touche ferme et habile de l'auteur des Aphorismes. En un mot on reconnoît par-tout le grand médecin. La description de la face de moribond est d'une vérité si frappante, qu'elle a retenu le nom d'Hippocrate; aujourd hui encore on dit assez vulgairement d'un malade qui présente l'ensemble de ces signes, qu'il a la face hippocratique, à-péuprès contine l'on donne à une plante le nom de l'auteur qui en a fait la déxxxviij , ANALYSE DU LIVRE

couverte, ou qui, le premier, en a donné une exacte description; mais ici le mot propre est τὸ νεχρώδες προσώπον, facies cadaverosa. Après cette description vient la série des mauvais symptômes qu'on observe dans les fièvres aiguës : tels sont ceux que nous présentent l'état des yeux et le regard du malade, la manière dont il se couche, les différens gestes des mains, la situation extrêmement variée des membres, la position qu'il garde dans le lit. l'aspect des yeux durant le sommeil, ainsi que le défaut d'occlusion de la bouche, le grincement de dents, l'état de la respiration et des sueurs; tout cela forme un cadre de pensées qui se lient naturellement par l'ordre et la dispesition de la matière, autant que par la clarté du sujet. En effet, rien de plus facile, d'après cela, que de connoître s'il y a maladie. Les phlegmasies et les fièvres aiguës paroissent surtout avoir fixé l'attention de l'auteur. Ainsi l'état des hypochondres et du ventre est très-bien appsécié, relativement au danger de l'inflammation et de la douleur, dont la durée fait craindre la suppuration. C'est pourquoi il est ici question des dépôts internes et externes qui surviennent soit dans l'hypochondre, soit dans les antres parties du ventre, et des qualités du pus qui, dans ce cas, nous font prévoir la mort ou la guérison.

i

Les signes de l'hydropisie qui survient à la suite de maladies aiguës, et qui a son siège dans le ventre, sont décrits avec exactitude, et prouvent évidemment qu'elle provient de quelque tumens du foie, on de l'inflammation des attires viàcerds: 🏖 dominaut : il en est de même locsque l'hydrapisie a son siège dans les flatics on dans les lombes. La dureté du ventre de les douleurs et la fière, la diarrhée ou l'extrême constipition, annoncent évidenment l'étalt d'inflammation des viscères abdandnaux, et sont sei les signes d'one hydropisle nigue ; indiquée d'ailleurs par l'enflure rémisente et cedémaisense des pieds.

· La distribution inégale de la chalour, soit aux pieds, soit aux mains, tandis qu'elle est come en trée à l'intévieur ; d'extrême peranteur dans une pertire affectée, la lividité des maint ebderdoigits minonoentune gangeent interne: la entileur absolument attles des doign un des pieds sont les signes d'une gangrène externe. L'explesse

violence des maladies aiguës s'annonce aussi quelquefois par la rétraction convulsive des testicules et du pénis. L'état naturel du sommeil on sa privation absolue, les excrétions libres ou retenues, la souplesse du ventre ou sa rénitence occasionnée par les matières ou par des vents, les borborygmes, les qualités naturellés on tout-à-sait contraires des déjections et des urines, leur couleur, leur consistance, soit dans l'état de santé, soit dans l'état de maladie, les qualités nuisibles et utiles du vomissement. ainsi que tout ce qui a rapport aux sueurs, sont appréciés ici selon leurs divers points de comparaison, et jugés avec méthode comme faisant partie des signes prognostiques.

L'énumération des bons et des mauvais signes, tels qu'ils surviennent

#### dii Analyse du Livre

dans l'inflammation de poitrine, est d'une exactitude qui ne laisse rien à desirer. Les crachats sont étudiés depuis le commencement de l'expectoration jusqu'après la formation de l'empyème; leur couleur, leur consistance, la durée de la douleur, le temps où se forment l'empyème et la vomique, les signes de l'abcès, sa rupture prochaine ou éloignée, ceux qui annoncent la mort ou la guérison, sont compris ici sous trois chefs principaux. 1°. La terminaison ordinaire de l'inflammation de poitrine par la seule coction des crachats ou par l'expectoration; 2º. la terminaison par suppuration; 3°. par métastase, ou transport du pus sur les organes externes, comme à la suite de dépôts fistuleux sur les parties inférieures. Ainsi la facilité de l'expectoration

et de la toux, l'entière cessation de la douleur et de la fièvre, se rapportent au premier shef ou à la guérison.

L'extrême violence de la fièvre et de la toux, et le défaut d'expectoration, annoncent une suppuration prochaine ou la vomique du poumon.

Une fièvre irrégulière, qui augmente surtout vers le soir, avec une petite toux sans expectoration remarquable, un poids dans la partie affectée, au lieu d'une douleur aigné, la rougeur des joues et surtout des pommettes, une chaleur brûlante à l'extrémité des doigts des mains, la courbure des ongles et l'enflure des pieds, sont les signes d'un empyème déjà ancien.

Les dépôts fistuleux aux parties inférieures, quand il y a en absence de douleurs et de tension aux hypochondres, ou la présence de ces signés quand il y a hémorrhagie du nez, le défaut d'expectoration da pus dans d'empyème, l'âge du sujet, la métastase sur les organes internes, et l'opérition par laquelle on desene issue ma pus, les qualités de ce stuide, vous ces signes, et ceux qui out rapport aux deux chefs précédens, sont les conséquences évidentes de tous les symptomes qu'on observe dans l'inflammation de poitrime, seion ses diverses terminaisons. Les fièvres alguës sont ensuite considérées par rapiport aux jours critiques; ainci le 4°, le 7°, le 14°, le 14°, le 17° et le 20° sont les premières périodes critiques, puis le 34°, le 40° et le 60°. La difficulté de discerner au commencement des maladies de teime de leur durée est prévue d'abord par l'observation des péniedes critiques, ensuite par le librechencies des fonctions, comme la facilité de la respiration, le sommeil et l'absence des douleurs, quand il y a gnérison, on tout au contraire quand cen signes sont entièrement opposés, ils announcest la mort.

Les accidens les plus considérables des fièvres aiguës, tels que la douleur aiguë de la tête ou céphalalgie, la douleur aiguë de l'oreille ou otalgie, l'hémourhagie du nez, ou la suppuration, la différence d'âge, et les 
qualités du pus, sont les signes qu' 
nous font prévoir l'issue heureuse ou 
funeste, prochaine ou éloignée de la 
maladie. It en est de même de l'ulcération de la gorge et de l'angine 
avec fièvre continue : cette dernière 
est considérée sous le rapport de la 
violence de la douleur, du siége de

#### rivi Analyse du Livre

l'inflammation, de la métastase externe ou interne, et du dépôt qui, par cette voie, se porte sur le poumon. L'opération par laquelle on retranche la luette devenue fort volumineuse, surtout après des inflammations réitérées de la gorge et des parties adjacentes, est placée ici immédiatement à la suite de l'esquinancie, et indiquée ainsi que les précautions à prendre par rapport à l'organe pour prévenir le danger de l'hémorrhagie et de l'inflammation. Les douleurs de vessie sont citées aussi comme un des accidens les plus graves des fièvres aiguës, et pouvant occasionner la mort par leur extrême violence, ou être suivies de suppuration. Les autres accidens moins considérables des fièvres, tels que l'absence des crises, la continuation de

la fièvre lorsqu'elle est modérée, les dépôts externes et surtout aux articulations, notamment quand la fièvre passe vingt jours, surtout chez les jeunes-gens; et chez les vieillards, la tendance de celle-ci à devenir fièvre quarte vers l'automne, la fréquence des abcès dans l'hiver, leur fixité et le peu de tendance aux métastases, veilà à-peu-près tous les signes les plus remarquables dans une fièvre aiguë qui s'est fort prolongée. Viennent après cela les signes qui ont rapport à la fièvre tierce, légitime ou inflammatoire. Ainsi le frisson. la douleur de tête, le vertige ténébreux avec cardialgie, sont les symptômes du vomissement de bile. Les jours critiques sont énoncés ici d'après le type tierçaire, savoir le 4°, le5°, le 7°, le 9°, le 11° et le 14°. Enzleiii ANALYSE DU LIVRE

fin l'hémorrhagie du nez, particulièrement chez les jeunes-gens, arrive quelquefois dans ces jours critiques, et est indiquée également dans ce genre de flèvre par la douleur et la tension des hypochondres mais sans cardialgie, et par de fréquens éblouissemens. Les convulsions sont citées sculement à la fin de ce traité, quoiqu'elles soient l'accident le plus terrible des fièvres aiguës, comme l'observe Hippocrate, parce qu'elles surviennent très - facilement aux enfans attaqués de fièvre aigue, et très-rarement aux adultes, à moins qu'ils ne soient atteints des symptômes les plus dangereux et les plus violens, tels que dans la phrénésie.

Maintenant, si l'on considère les maladies résultant des diverses constitutions des saisons, on connoîtra

xiix

l'application constante du prognostic, particulièrement dans les affections aignes sporadiques. C'est dans ce sens qu'Hippocratel termine son traité, en disant, que tous les signes qu'il a décrits ne varient point, et se trouvent conformes à la vérité, en Lybie, à Délos et en Scythie.

Je pense avoir démontré que le livre des Prognostics est essentiellement didactique, ce que prouvent
surtout l'uniformité du plan, et l'art
avec lequel l'auteur a su renfermer
dans un cadre si étroit, les signes
prognostiques des maladies aiguës en
se bornant aux plus essentiels. Point
de doute que, s'il ent cru nécessaire d'en multiplier le nombre, cela
ne lui ent été très facile; d'où je
conclus qu'il a fait un chef-d'œuvre
aussi achevé que les Aphorismes.

### ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ.

#### TMHMA HPOTON.

ά. Του ίπτρου δοκέει μοι ἄριςου είναι, πρόνοιαν έπιτηδεύειν. Προγινώσκων γάρ, καὶ προλέγων παρά τοίσι νοσέουσι, τά τε παρεόντα, καὶ τὰ προγεγονότα, καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, όκόσα τε παραλείπουσι οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος, πιςεύοιτο ἀνμάλλον γινώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγματα, ῶστε τολμάν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους σφέας ἐωϋτοὺς τῷ ἱπτρῷ.

β΄. Τήν τε βεραπηίην άριζα άν ποιέοιτο προειδώς τὰ ἐσόμενα τών παθημάτων ύγιέας, μὲν γὰρ ποιέειν ἄπαντας τοὺς ἀσθενέοντας, ἀδύνατον τοῦτο γὰρ καὶ τοῦ προγι-

#### **PROGNOSTICS**

#### D'HIPPOCRATE.

#### SECTION PREMIÈRE.

- 1. L'OBJET le plus important pour un médecin est, à mon avis, l'étude du prognostic; car quiconque peut déclarer d'avance aux malades, les phénomènes présens, les causes passées, prédire l'avenir, et suppléer à ce qui est omis, passera pour plus habile, et inspirera une confiance telle qu'on se livrera entièrement à ses soins.
- 2. Celui-là, en prévoyant l'issue des symptômes, fera le traitement le meilleur, car l'on ne peut guérir tous les

- PROGNOSTICS.

  inalades; ce qui en effet seroit plus desirable que de prévoir l'avenir.
- 3. Mais les hommes meurent, les uns avant de pouvoir appeler un médecin, à cause de la violence de la maladie, et les autres presqu'aussitôt après l'avoir appelé. Ceux-ci ne survivent qu'un jour; ceux-là se soutiennent un peu plus long-temps, avant que l'art ait pu être opposé efficacement à la maladie. Il est ainsi utile de connoître la nature des diverses affections, pour pouvoir juger jusqu'à quel point elles surpassent les forces du tempérament; et s'il y a dans la maladie quelque cause surnaturelle, il doit aussi en connoître le prognostic.
- 4. C'est ainsi que le médecin obtiendra une juste admiration et la réputation de bon médecin; car, pouvant se prémunir de plus loin contre chaque maladie, il pourra d'autant plus sûrement garantir ceux qui sont susceptibles de

νώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποδήσεσθαι, κρέσσον ἄν ἦν.

- γ. Επειδή δε οι άνθρωποι άποθνήσκουσι, οι μέν πρίν ή καλέσαι τον ίπτρον, ύπο ισκύος τῆς νούσου οι δε, και ἐσκαλεσάμενοι, παραχρῆμα ἐτελεύτησαν οι μέν, ἡμέρην μίην ζήσαντες οι δε, όλίγω πλέονα χρόνον, πρὶν ή τὸν ἱπτρὸν τῆ τέχνη πρὸς ἔκαςον νούσημα ἀνταγωνίσασθαι. Γνόντα οὖν χρή τῶν παθέων τῶν τοιουτέων τὰς φύσεας, ἐκόσον ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἰσὶ τῶν σωμάτων ἀμα δὲκαὶ εἴ τι βεῖον ἔνεςιν ἐν τῆσι νούσοισι, καὶ τουτέου τὴν πρόνοιαν ἐκμανθάνειν.
- δ΄. Οὖτω γὰρ ἄν βαυμάζοιτό τε δικαίως ;
  καὶ ἐπτρὸς ἀγαθὸς ἀν εἴπ. καὶ γὰρ οὖς οἶόν
  τε περιγίνεσθαι, τουτέους ἔτι μάλλον δύναιτο
  ἄν ὀρθῶς διαφυλλάσσειν, ἐκ πλέονος χρόνου
  προδουλευόμενος πρὸς ἔκαςα· καὶ τοὺς ἀπο--

θανουμένους τε καί σωθησομένους προγινώσκων τε καί προαγωρεύων, αναίτιος αν είν.

- έ. Σχέπτεσθαι δί χρή ώδε ἐν τοῖσιν οξέσε νουσήμασι πρώτον μέν το πρόσωπον τοῦ νοσέοντος, εὶ ὅμοιόν ἐςι τοῖσι τῶν ὑγιαινόντων, μάλιςα δὲ εὶ ώὐτὸ ἐωὐτῷ. οῦτω γὰρ ἀν εἴη ἄριςον τὸ δὲ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίον, ἐεινότατον.
- ζ. Εἴη δ' ἄν τὸ τοῖονδε· ρὶς ὀξεῖα, ἀφ
  Βαλμοὶ κοῖλοι, κροτάφοι ξυμπεπτωκότες, ὧτα

  ψυχρά, καὶ ξυνεςαλμένα, καὶ οἱ λοδοὶ ἀυτών

  ἀπεςραμμένοι, καὶ τὸ δέρμα τὸ περὶ τὸ

  μέτωπου, σκληρόν τε καὶ περιτεταμένου,

  καὶ καρφαλέον ἐὸν, καὶ τὸ χρώμα τοῦ ξύμπάντος προσώπου χλωρόν τε, ἢ καὶ μέλαν

  ἐὸν, καὶ πελιδνὸν, ἢ μολυδδῶδες.
- ζ. Ην μέν οὖν ἐν ἀρχἢ τῆς νούσου τἔ πρόσωπον τοιοῦτον ἔη, καὶ μήπω οἶόντε ἔἤ τοῖσιν ἄλλοισι σημηΐοισι ζυντεκμαίρεσθαι,

guérison. Dès-lors qu'il prévoit et qu'il peut prédire quels sont les malades qui doivent guérir et ceux qui mourront, il préviendra toute inculpation.

5. Telle est donc la manière d'observer dans les maladies aigues : on considérera d'abord si le visage du malade est semblable à celui des gens en santé, et surtout à lui - même : car alors il est le meilleur qu'il puisse être. Le moins ressemblant est le plus mauvais.

- 6. Il vous paroîtra donc ainsi: le nez sera aigu, les yeux enfoncés, les tempes affaissées, les oreilles froides, contractées, et leurs lobes repliés; la peau du front dure, tendue et desséchée; la couleur de toute la face d'un vert pale, ou noire, ou livide, ou plombée.
- 7. Si la face a ainsi changé au commencement de la maladie, et que l'on ne puisse encore rien conjecturer de la présence des autres signes, l'on s'infor-

mera si le malade est attaqué d'insomnie ou d'un flux de ventre, ou s'il a supporté une longue abstinence. Lorsque l'on est assuré de l'une de ces causes, il y aura moins de danger à présumer : or ces signes disparoîtront dans les vingtquatre heures si la face est telle, suivant l'une ou l'autre de ces circonstances; mais si l'on répond négativement à ces demandes, et que les traits de la face ne se rétablissent pas dans le temps mentionné, on ne doit pas ignorer que le malade est près de mourir.

8. Si l'on observe les mêmes signes lorsque la maladie est plus avaucée, comme au troisième ou quatrième jour, il faut s'informer des circonstances déjà indiquées, et remarquer les autres signes qui paroissent, tant sur le visage que sur tout le corps, et en particulier ceux que l'on tire de l'état des yeux.

9. En effet, si les yeux fuient la lumière, s'ils pleurent involontairement, l'ils paroissent renyersés, ou si l'un des ἐπανερέσθαι χρή, μὴ ἀγρυπνήσε ὧνθρωπος, ἡ τὰ τῆς κοιλίης ἐξυγρασμένα ἔŋ ἰσχυρῶς, ἡ λιμῶσες τὶ ἔχη ἀυτόν. κἢν μέν τι τουτέων ὁμολογέŋ, ἤσσον νομίζειν δεινὸν εἶναι. κρίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν ἡμέρŋ τε καί νυκτὶ, ἡν διὰ ταύτας τὰς προφάσεας, τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἔŋ. ἡν δὲ μηδὲν τουτέων φῆ εἶναι, μηδὲ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ προειρημένῳ καταςῆ, εἰδέναι χρὴ ἐγγὺς ἐόντα τοῦ ἀανάτου.

- ή. Ην δε καὶ παλαιοτέρου εόντος τοῦ νουσήματος, ἢ τριταίου, ἢ τεταρταίου, τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἔῃ, περὶ τουτέων ἐπανέρεσθαι, περὶ ὧν καὶ πρότερον ἐκέλευσα, καὶ τὰ
  ἄλλα τὰ σημήῖα σκέπτεσθαι, τὰ τε ἐν τῷ ξύμπαντι προσώπω, τὰ τε ἐν τῷ σώματι, καὶ
  τὰ ἐν τοῖσιν ὀρθαλμοῖσι.
- θ. Ην γὰρ τὴν ἀυγὴν φεύγωσιν, ἢ ὅακρύωσιν ἀπροαιρέτως, ἢ ὅιαςρέφωνται, ἢ θάτερος θατέρου ἐλάσσων γίνηται, ἢ τὰ λευκὰ

έρυθρά ἴσχωσιν, ἡ πελιὰ φλέδια, ἡ μέλανα ἐν ἀυτέοισιν ἔχωσιν, ἡ λῆμαι φαίνωνται περὶ τὰς ὄψεας, ἡ καὶ ἐναιωρεύμενοι, ἡ ἔξίσχοντες, ἡ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς γινόμενοι, ἡ αἰ ὅψεες ἀυχμῶσαι καὶ ἀλαμπέες, ἡ τὸ χρῶμα τοῦ ξύμπαντος προσώπου ἀλλοιωμένον ἔŋ, ταῦτα πάντα κακὰ νομίζειν, καὶ ὀλέθρια εῖναι.

Σκοπέειν δὶ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσεας τῶν
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισι. ἡν γάρ τι ὑποφάνηται τοῦ λευκοῦ τῶν βλεφάρων μὴ
ξυμβαλλομένων, μὴ ἐκ διαρροίης, ἡ φαρμακοποσίης ἐόντι, ἡ μὴ εἰθισμένω οῦτω καθεύδειν;
γλαῦρον τὸ σημήῖον ; καὶ βανατῶδες λίην.

εά. Ην δε παμπύλον, ή ριπνοτέρον γένηται, ή πελιόν, ή ώχρον βλέφαρον, ή χείλος, ή ρίς, μετά τινος τών άλλων σημπίων, είδεναι χρή έγγυς έόντα βανάτου. deux est plus petit que l'autre, si le blanc de l'œil est rouge, s'il est parsemé de petites veines livides ou noirâtres, si l'on y aperçoit de la chassie, si les yeux sont assiduement mobiles, saillans ou trèsenfoncés, ou que la pupille paroisse sale et terne, et la couleur de la face entièrement changée, de tels signes doiventêtre regardés comme pernicieux et mortels.

sommeil; car lorsqu'on aperçoit le blanc de l'œil à travers les paupières qui ne ferment pas entièrement, si cela n'est pas produit par un purgatif ou un flux de ventre, et que le malade n'ait pas coutume de dormir ainsi en santé, ce signe est tout-à-fait dangereux et mor-

on ridée; si elle est livide ou pâle, de même que la lèvre ou le nez, et qu'on remarque quelques-uns des signes pré-cédens, sachez que le malade est près de mourir.

# PROGNOSTI

- 12. C'est aussi un signe mortel lorsque les levres sont totalement relâchées, tombantes, froides et blanchâtres.
- 15. Le médecin doit trouver le malade couché sur le côté droit ou gauche, les bras, les jambes et le cou un peu siéchis, et tout le corps posé mollement; car c'est généralement ainsi que se couchent les personnes bien portantes. Or, la position la meilleure est celle qui a le plus de rapport à l'état de santé.
- 14. Il est moins bon de rester couché sur le dos, et d'avoir le cou, les bras et les jambes tendus.
- 15. Si le malade glisse et tombe au pied du lit, ce signe est encore plus dangereux.
- 16. Lorsqu'on voit un malade se découvrir les pieds, quoiqu'ils ne soient pas très-chauds, et ayant les bras, les

- ιδ΄. Θανατώδες δέ και τὰ χείλεα ἀπολυόμενα, και κρεμασμένα, και ψυχρά, και ἔκλευκα γινόμενα.
- τή. Κεκλιμένου δε χρή καταλαμβάνεσθαι του νοσεύντα υπό του ιήτρου, έπὶ το πλευρου το δεξιου, ή το ἀριςερου, και τὰς χεῖρας, και τὸν τράχηλου, και τὰ σκέλεα όλίγου 
  ἐπικεκαμμένα ἔχοντα, και τὸ ξύμπαυ σῶμα 
  ὑγρὸν κείμενου. οὖτω γὰρ και οι πλεῖζοι τῶν 
  ὑγιαινόντων κατακλίνονται. ἄριςαι δὲ εἰσε 
  τῶν κατακλίσεων, αι ὁμοιόταται τῆσι τῶν 
  ὑγιαινόντων.
- ιδ. Υπτιον δέ κείσθαι, και τὰς χείρας, και τὸν τράχηλον, και τὰ σκέλεα έκτεταμένα έχοντα, ἦσσον ἀγαθόν.
- εέ. Εἰ δὲ καὶ προπετής γίνοιτο, καὶ καταρρέοι ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τοὺς πόδας, δεινότερον ἐςι.
- ις΄. Εἰ δὲ καὶ γυμνούς τοὺς πόδας ἐυρίσκοιτο ἔχων , μὴ Βερμούς κάρτα ἐόντας , καὶ : τὰς χεῖρας , καὶ τὸν πράχηλον , καὶ τὰ σκέ-

## HPOTNOZTIKON.

λεα άνωμάλως διερβιμμένα, και γυμνά, κακόν. άλυσμόν γάρ σημαίνει.

- εζ. Θανατώδες δέ, καὶ τὸ κεχηνότα, καθεύδει» ἀιεί, καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ὑπτίου κειμένου ζυγκεκαρμένα είναι ἰσχυρώς, καὶ διαπεπλιγμένα.
- τή. Επὶ ψαςέρα δε κεϊσθαι, ὅ μὴ ξύνηθές ἐςι καὶ ὑγιαίνοντι οῦτω κοιμᾶσθαι, παραφροσούνην σημαίνει, ἡ ὀδύνην τινὰ τῶν ἀμφὶ τὴν κοιλίην τόπων.
- εθ. Ανακαθίζειν δε βούλεσθαι τον νοσεύντα της νούσου άκμαζούσης, πονηρόν μέν έν πάσι τοΐσιν όζέσι νουσήμασι κάκιζον δε έν τοΐσι περιπλευμονικοΐσι.
- χ΄. Οδόντας δε πρίειν έν πυρετοΐσι, όκόσοισι μή ξύνηθές έςτν ἀπό παιδίων, μανικόν και Βανατώδες, άλλα προλέγειν ἀπό άμφοίν κίνδυνον έσόμενον, ήν δε και παρα-

jambes et le cou nus, avec une situation irrégulière, ce signe est mauvais, et dénote des anxiétés.

- 17. C'est aussi un signe mortel que de dormir constamment la bouche ouverte, tandis que l'on demeure couché sur le dos, et que les bras et les jambes sont retirés et éloignés les uns des autres.
- 18. Si un malade se couche sur le ventre, et qu'il n'ait pas coutume de dormir ainsi en santé, c'est un signe de léger délire, ou de quelque douleur ab-dominale.
- 19. Vouloir être assis sur son séaut lorsque le mal est parvenu à son plus haut degré de violence, cela est de mauvais augure dans toutes les maladies aiguës, et surtout dans l'inflammation de poitrine.
- 20. Dans les fièvres, le grincement de dents qui survient à ceux qui n'y sont point sujets dans l'enfance, devient un signe de manie imminenté, ou de mort : au moins est-on bien fondé

à annoncer qu'il y a du danger. Mais si déjà le délire existe, le signe est mortel.

- 21. On s'informera aussi si l'on est attaqué d'un ulcère, soit que ce dernier ait paru avant la maladie, ou après qu'elle est déclarée; car si la mort doit survenir, l'ulcère deviendra pale et sec, ou livide et sec, quelque temps auparavant.
- 22. Au sujet des différens gestes des mains, il faut remarquer les suivans. Dans les fièvres aigues, dans la phrénésie, la péripneumonie, les violentes céphalalgies, lorsqu'on voit les malades porter continuellement les mains devant le visage, chasser en l'air aux mouches, ramasser avec les doigts, arracher des fils de la couverture, tirer des pailles du mur, tous ces signes sont très-funestes, et présagent la mort.
- 25. La respiration fréquente indique des douleurs, ou une inflammation des parties situées au-dessus du diaphrag-

me.

IPOING TIKON.

φρονέων τούτο ποιέη, ολέθριου πάρτα γίνεται ήδη.

- κά. Ελκος δε πν τε και προγεγονός τύχη ίχων, πν τε και εν τη νούσω γενηται, καταμανθάνειν, πν γαρ μελλη απολλυσθαι ωνθρωπος, πρό του βανάτου πελιδνών και ξηρόν ίζαι, π ωχρόν τε και ξηρόν.
- αδ. Περὶ δὲ χειρέων φορῆς, τάδε γινώσ
  πιν. ἀχόσοισιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσιν, ἢ πε
  μπλιυμονίησιν, ἢ ἐν φρενίτισι, ἢ ἐν κεφα
  λαλγίησι, πρὰ τοῦ προσώπου φερομένας, καὶ

  βυρευούσας διὰ κενῆς, καὶ ἀποκαρφολογεού
  σας, καὶ κροκίδας ἀπὸ τῶν ὑματίων ἀποτιλ
  λούσας, καὶ ἀπὸ τοῦ τοίχου ἄχυρα ἀποσπώ
  σας, πάσας εἶναι κακὰς, καὶ βανατώδεας.

κή. Πνευμα δέ πυχνόν μέν έόν, πόνου σημαίνει, ή φλεγμονήν έν τοισι ύπέρ των Υρενών χωρίοισι. κό. Μέγα δε άναπνεύμενον και διά πολ« λοῦ χρόνου, παραφροσύνην δηλοϊ.

xέ. Ψυχρον δε έκπνεύμενον έκ των ρινών ; και του ζόματος, ολέθριον κάρτα ήδη γί-»εται.

κς . Εύπνοιαν δε χρή νομίζειν κάρτα μεγάλην δύναμιν έχειν ές σωτηρίην, έν απασι
τοϊσιν όξέσι νουσήμασι, όσα ξύν πυρετοϊσιν
έςὶ, καὶ έν τεσσαρήκοντα ήμέρησι κρίνεται.

κζ. Οἱ ἰδρώτες ἄρις οι μέν εἰσιν ἐν πάσς τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασι, ὁκόσοι ἄν ἐν ἡμέμησι τε κρισίμοισι γίνωνται, καὶ τελείως τοῦ πυρετοῦ ἀπαλλάξωσι.

κύ. Αγαθοί δὶ καὶ ὁκόσοι διὰ παυτὸς τοῦ σώματος γινόμενοι , ἀπέδειξαν τὰν ἄνθρωπον ἐυπετέςερον φέροντα τὸ νούσημα. οὶ δὲ ἀν μή τοιουτέων τι ἐργάσωνται, οὺ λυσιτελίες.

 κάπιζοι δέ, οἱ ψυχροί τε καὶ μοῦτου περὶ την κεφαλήν καὶ τὸ πρόσωπον γινόμενοι καὶ τὸν ἀυχένα. οὖτοι γὰρ ξὺν

- 24. La respiration rare et grande and nonce le délire.
- 25. L'air expiré qui sort froid de la bouche et du nez, est un signe de mort-
- 26. Il est à remarquer que la facilité de la respiration a un grand pouvoir dans la guérison de toutes les maladies aigués avec fièvre, et qui se jugent en quarante jours.
- 27. La meilleure sueur, dans les maladies aiguës, est celle qui arrive les jours critiques, et qui délivre entièrement de la fievre.
- 28. Une bonne sueur est générale, et fait remarquer que le sujet soutient mieux la maladie : celle qui ne produit pas cet effet n'est point avantageuse.
- 29. La plus mauvaise sueur est froide, et ne se manifeste qu'à la tête, au visage et au cou. Lorsqu'elle est

accompagnée de sièvre aigue, elle présage la mort; mais si la sièvre est médiocre, elle annonce la longueur de la maladie.

- 50. La sueur froide qui est générale se juge comme celle de la tête.
- 51. La sueur qui paroît comme des grains de millet, et seulement autour du cou, est mauvaise. Celle qui forme de grosses gouttes et répand une vapeur, est avantageuse.
- 32. En général, il faut bien distinguer les sueurs, car les unes proviennent d'une extrême foiblesse, et les autres de la force de l'inflammation.
- 33. L'hypochondre est dans le meilleur état lorsque, dans toute l'étendue de sa région, il est mou, égal des deux côtés, et sans douleur.
- 34. S'il est enflammé, ou douloureux, ou tendu, ou si sa surface est inégale de droite à gauche, il faut suspecter cet différens états.

μέν δξέτ πυρετώ Βάνατον προσημαινόυσε, ξύν δε πρηϋτέρω, μπκος νούσου,

λ'. Καὶ οί κατὰ πᾶν τὸ σῶμα ώσαὐτως γινόμενοι, τοῖσι περὶ την κεφαλήν.

λά. Οι δε πεγχροειδέες, και μούνον περι τον τράχηλον γινόμενοι, πονηροί. οι δε μετά ςαλαγμών και άτμίζοντες, άγαθοί,

λδ΄. Κατανοίειν δὲ χρή το ξύνολον τῶν ἰδρώτων γίνονται γὰρ οἱ μὲν διὰ ἔχλυσιν σωμάτων , οἱ δὲ , διὰ ξυντονίπν φλεγμονῆς.

λγ΄. Υποχόνδριον δε, ἄριςον μεν, άνώδυνόν τε εόν, καὶ μαλθακόν, καὶ όμαλον, καὶ ἐπὶ δεξιά, καὶ ἐπὶ ἀριςερά.

λό. Φλεγμαϊνον δε, η δόύνην παρέχον, η εντεταμένον, η άνωμάλως διακείμενα τὰ δεξιά πρός τὰ άρις ερά, ταῦτα ὅπαντα φυλάσσεσθαι χρή,

λέ. Ην δὲ καὶ σφυγμός ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίω, βόρυδον σημαίνει, ἢ παραφροσύνην. ἀλλὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπικατιδεῖν τῶν τοιουτέων ἢν γὰρ αὶ ὄψεες πυκνὰ κινἔωνται, μανῆναι τουτέοισιν ἐλπίς.

λς΄. Οξόσημα όξ έν τῷ ὑποχονδρίῳ σπληρόν
τε ἐὸν, καὶ ἐπώδυνον, κάκιςον μὲν, εἰ παρά
ἔπαν εἴη τὸ ὑποχόνδριον' εἰ δὲ καὶ εἴη ἐν τῷ
ἐτέρῳ μέρεῖ, ἀκινδυνώτερόν ἐςιν ἐν τῷ ἐπ'
ἀριστερά.

λζ. Σημαίνει δε τὰ τοιαύτα οἰδήματα, ἐν ἀρχῆ μεν, Θάνατον ολιγοχρόνιον ἔσευθαι.

λή. Ην δε ύπερδάλλη είχοσι ήμερας δ, τε πυρετός έχων, και τὸ οἴδημα μή καθιζάμενον, ες διαπύνσιν τρέπεται.

λό. Γίνεται δε τουτέοισιν εν τῆ πρώτη περιόδω, και αξματος ῥῆξις ἐκ τῶν ῥινῶν, και κάρτα ὡφελέει. ἀλλά ἐπανερωτᾶν χρή,

- 35. S'il y a des battemens ou pulsations dans l'hypochondre, c'est signe d'un violent trouble ou de délire. Alors observez attentivement les yeux, car s'ils paroissent fort agités, il y a tout lieu de craindre un délire furieux.
- 36. Les tumeurs douloureuses avec dureté aux hypochondres, sont un symptôme des plus pernicieux, surtout si elles occupent toute la région de l'hypochondre; mais si elles n'affectent qu'un côté, il y a moins de danger pour la partie gauche.
- 37. De semblables tumeurs, au commencement de la maladie, indiquent une mort très-prochaine.
- 38. Si la fièvre, qui est continue, passe vingt jours, et que la tumeur ne se dissipe point, elle prend la voie de la suppuration.
- 39. Quelquefois l'hémorrhagie du nez se déclare dans cette première période de la maladie, et celle-ci devient les-utile. On s'informera donc s'il y

a douleur de tête ou obscurcissement de la vue ; car si cela a lieu, c'est là que se porte le mal.

40. On peut espérer l'hémorrhagie du nez quand les sujets n'ont pas encore atteint trente-cinq ans: passé cet age, on doit plutôt craindre la suppuration.

A1. Les tumeurs molles et indolentes, qui cèdent à la pression des doigts, sont plus longues à se juger que les précédentes, mais elles sont moins dangereuses.

42. Lorsque la fièvre se prolonge audelà de soixante jours, et que la tumeur ne se dissipe point, c'est un signe qu'elle tend à la suppuration. Il en est ainsi des autres tumeurs du ventre.

43. Les tumeurs larges, dures et douloureuses, annoncent le danger d'une mort prochaine. Celles qui sont molles, sans douleur, et qui cèdent à la pression des doigts, indiquent un terme plus long.

44. Les tumeurs du bas-ventre sont

εὶ τὰν αεφαλὰν άλγέουσεν, ἢ ἀμιδλυωπέουσεν. ἦν γάρ τε τοιουτέων εἶκ, ἐνταῦθα ἀν ῥέποι.

μ'. Μάλλου δε τοίσι νεωτέροισι πέντε καλ τριπκουτα έτέων, την τοῦ αξματος ῥῆξιν προσδέχεσθαι, τοίσι γεραιτέροισι δὲ ἐκπύησιν.

μά. Τὰ δὲ μαλθακὰ τών ρίδημάτων, καὶ ἀνώδυνα, καὶ τῷ δακτύλῳ ὑπείκοντα, χρονιωτέρας τὰς κρίσεας ποιέεται, καὶ ἦσσον ἐκείνων δεινότερά ἐςτ.

μ6. Εὶ δὲ ὑπερδάλλοι έξικοντα ἡμέρας δ, τε πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ οἶδημα μή καθίςς... ται, ἔμπυον ἔσεσθαι σημαίνει καὶ τοῦτο καὶ τὸ ἐν τῆ ἄλλη κοιλίη κατὰ τὸ ὼῦτό.

μή. Οπόσα μέν οὖν ἐπώδυνά τε ἐςὶ, καὶ σκληρὰ καὶ μεγάλα, σημαίνει κίνδυνον Βανάτου όλιγοχρόνιου ἔσεσθαι. ὁκόσα δὲ μαλθακά τε καὶ ἀνώδυνα, καὶ τῷ δακτύλῷ πιεζεύμενα ὑπείκει, χρονιώτερα ἐκείνων.

μό . Τὰς δὲ ἀποςάσεας ἦσσον τὰ ἐν τῆ

γαςρὶ οἰδήματα ποιέεται, τών ἐν τοῖσι ὑποχονδρίοισι. ἄκιςα δὲ τὰ ὑποκάτω τοῦ ὁμφαλοῦ ἐς ἀποπύησιν τρέπεται. αἴματος δὲ ῥῆζιν ἐκ τών ἄνω τόπων μάλιςα προσδέχεσθαι.

μέ. Απάντων δὲ χρη τῶν οἰδημάτων χρονιζόντων τῶν περὶ ταῦτα τὰ χωρία, ὑποσχέπτεσθαι τὰς ἐχπυήσεας.

μς. Τὰ δὲ διαπυήματα ὧδε χρή σκέπτεσθαι τὰ ἐντεῦθεν. ὁκόσα μὲν ἔξω τρέπεται ἄριςά ἐςι, σμικρά τε ἐόντα, καὶ ὡς μάλιςα ἐκκλίνοντα ἔξω, καὶ ἐς ὀξὺ ἀποκορυφεόμενα.

μζ , Τά δε μεγάλα τε ἐόντα καὶ πλατέα, καὶ ὅκιςα ἐς ὀξὺ ἀποκορυφεόμενα , κάκιςα.

μή. Οκόσα δέ έσω ρήγνυται, ἄριςά έςι, ἄ μηθέν τῷ ἔξω χωρίῳ ἐπικοινωνέει, ἀλλά ἐςι ξυνεςαλμένα τε, καὶ ἀνώδυνα, καὶ πῶν τὸ ἔξω χωρίον ὁμόχρεον φαίνεται. aussi moins sujètes à abcéder que celles qui sont situées dans l'hypochondre. Audessous de l'ombilic elles viennent encore moins à suppuration. Dans ce cas, on doit plutôt s'attendre à une hémorrhagie des parties supérieures.

45. Néanmoins il faut se défier de la suppuration pour toutes les tumeurs dont la durée s'est prolongée long-temps dans ces régions.

46. Ces dépôts doivent être considérés de la manière suivante : ceux qui se portent au-dehors sont les meilleurs, surtout s'ils sont très - superficiels, petits et terminés en pointe.

47. Ceux qui sont larges, très-étendus, et ne se terminent pas en pointe, sont les plus mauvais.

48. Les dépôts qui s'ouvrent intérieurement, les plus susceptibles de guérison, sont ceux qui ne communiquent point à l'extérieur, qui sont circonscrits, sans douleur, et ou la peau des environs ne change pas de couleur.

49. Le pus le meilleur est blanc, lié, égal, sans odeur fétide; celui qui a des qualités tout à-fait contraires est le plus mauvais.

# DEUXIÉME SECTION.

- 1. Les hydropisies qui surviennent à la suite de maladies aiguës sont trèsfunestes, car elles ne dissipent pas la fièvre, mais font naître de vives douleurs et occasionnent la mort.
- 2. Ordinairement ces hydropisies ont leur siége dans les lombes, dans les iles ou les flancs, et dans le foie.
- 3. Lorsque l'hydropisie a son siége dans les iles ou les flancs, ou dans les lombes, les pieds enflent, et il survient de longues diarrhées, qui ne font point cesser les douleurs des lombes et des flancs, et ne ramollissent point le ventre.

μθ. Το δε πύον, ἄριςον λευκόν τε είναι, καὶ όμαλεν, καὶ λείον, καὶ ὅκιςα δυσώδες. Το δε εναντιώνατον τουτέου, κάκιςον.

### TMHMA DEYTEPON.

- ά. Οἱ δὲ ύδρωπες, οἱ ἐχ τῶν ὀξέων νουσημάτων γενόμενοι, ἄπαντες χαχοί· οὖτε γὰρ τοῦ πυρὸς ἀπαλλάσσου σιν, ἐπώδυνοί τε εἰσ χέρτα, χαὶ Βανατώδεες.
- β. Αρχονται δε οί πλείζοι μεν , ἀπό τῶν πενεώνων , καὶ τῆς ὀσφύος οί δε από τοῦ ἦπατος.
- γ΄. Οίσι μέν οὖν ἀπό των κενεώνων, καὶ τῆς ὀσφύος αὶ ἀρχαὶ γίνονται τῶν ὑδρώπων, οἶτε πόδες οἰδέουσι, καὶ διάρροιαι πολυχρόνοιοἶσχουσιν, οὖτε τὰς ὀδύνας λύουσαι τὰς ἐκ τῶν κενεώνων τε, καὶ τῆς ὀσφύος, οὖτε τὴν γεςέρα λαπάσπουσαι.

#### 30 HPOUNGITIKON,

- δ. Οκόσοισι δε ἀπό τοῦ ὅπατος ὕδρωπες γίνονται, βῆξαι τε εγγίνεται τουτέοισι θυμός, καὶ οὐδέν τι ἀποπτύουσιν ἄξιον λόγου, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ γαςἡρ οὐ διαχωρέε, εἰ μὴ σκληρά τε καὶ πρὸς ἀνάγκην, καὶ περὶ τὴν κοιλίην γίνεται οἰδήματα, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ, τὰ δὲ ἐπὶ ἀριςερὰ, ἰςάμενά τε, καὶ καταπαυόμενα.
- Κεφαλή δέ καὶ χεῖρες καὶ πόδες, ψυχρὰ ἐόντα, κακόν, τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν πλευρέων Βερμῶν ἐόντων.
- ς'. Αριςον δέ καλ άπαν το σώμα θερμόν τε έον, καλ μαλθακόν όμαλώς.
- ζ. Στρέφεσθαι δὲ χρη ἡπιδίως τὸν ἀλγεῦντα, καὶ ἐν τοῖσι μετεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἰ-
- ή. Εὶ δὲ βαρὺς ἐών φαίνοιτο, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας; ἐπικινδυνότερον.
  - θ'. Εὶ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρεῖ τοῦ σώματος ;

- 4. Ceux dont l'hydropisie a son principe dans le foie ont des envies de tousser, et n'expectorent presque rien; les pieds sont enslés, le ventre est resserré, et ne rend que des matières dures quand il y est forcé par les purgatifs. Des tumeurs s'élevent tantôt à droite, tantôt à gauche de la circonférence du ventre, et s'affaissent alternativement.
- 5. C'est un mauvais signe quand on a la tête, les mains et les pieds froids, le ventre et les côtés brûlans.
- 6. Une chaleur égale dans toute l'habitude du corps et la mollesse des chairs, sont les signes les plus avantageux.
- 7. Il faut que le malade se tourne avec aisance, et qu'il paroisse se mouvoir avec légèreté.
- 8. S'il éprouve de la pesanteur, et qu'il ne puisse agir des pieds ou des mains, il est plus en danger.
  - 9. L'accablement sous le poids du

corps, les ongles et les doigts devenus livides, sont des signes de mort très-

prochaine.

- 10. Cependant la couleur noire des pieds et des mains est un signe moins mortel que leur lividité. L'on fera d'ailleurs attention aux autres signes; car si le sujet paroît soutenir facilement la maladie, et qu'on remarque en outre quelques signes de guérison, on peut espérer que la suppuration aura lieu, et que le sujet survivra; mais les parties devenues noires tomberont.
- 11. La rétraction convulsive des testicules et du pénis indique un état trèspénible et la mort.
- 12. Quant au sommeil, il faut, selon l'ordre naturel et accoutumé, veiller de jour et dormir de nuit.
- 13. Si cet ordre est interverti, le sommeil est moins bon. Le malade se trouvera mieux du sommeil depuis l'aurore jusqu'à la troisième partie du jour. Le

εί όνυχες και οι δάκτυλοι πελιόνοι γίνονται, προσδόκιμος ο Αάνατος άυτίκα.

- έ. Μελαινόμενοι δε παντελώς οι δάκτυλοι, και οι πόδες, Κσσον όλεθριοι τών πελιδνών είσι ἀλλά και τὰ ἄλλα σημήτα σκέπτεσθαε χρή. ἡν γὰρ εὐπετέως φέρων φαίνηται τὸ κακόν, και ἀλλό τι τών περιες ηκότων πρός τουτέοισι σημηίων ὑποδεικνύη, τὸ νούσημα ές ἀπός ασιν τραπηναι ἐλπίς. ὡς ε τὸν μεν ἄντων κρόν περιγενέσθαι, τὰ δε μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπεσείν.
- ΄ ιά. Ορχέες δε και αίδοϊα άνεσπασμένα, πόνους τοχυρούς σημαίνει, και κίνδυνον Βανατώδεα.
- ιδ. Περὶ δὲ ὖπνων, ὥσπερ κατὰ φύσιν Εὐνηθες ἡμῖν ἐζι, τὴν μὲν ἡμέρην ἐγρηγορέναι χρὴ, τὴν δὲ νύκτα καθεύδειν.
- ιή. Ην δε είν τουτο μεταδεβλημένου, κάπιου. Άκιςα δε άν λυπέοιτο, εί κοιμώτο τὸ πρωί ες τὸ τρίτου μέρος τῆς ἡμέρης. οἱ δε ἀπὸ.

## L. RPOUNGETIKON

τουτέου του χρόνου υπνοι, πουκρότεραι είσί.

ιδ΄. Κάχιςον δε μή κοιμασθαι, μήτε τῆς νυκτὸς, μήτε τῆς ἡμέρης. ἡν γὰρ μή υπὸ ἀδῦνης τε καὶ πόνων ἀγρυπνοίη ἁν, παραφροσύνα ἔςαι, ἀπὸ τρυτέου τοῦ σημηΐου.

εέ. Διαχώρημα δὲ ἄριςον μέν έςτ, τό μαλθακόν τε καὶ ξυνεςηκός, καὶ τὴν ὥρην ἦνπερ καὶ ὑγιαίνοντι διεχώρεε πληθος δὲ πρός λόγον τῶν ἐσιόντων. τοιαύτης γὰρ ἐσύσης τῆς διεξόδον, ἡ κάτω κοιλίη ὑγιαίνοι ἄν.

ες. Ην δε είν ύγρον το διαχώρημα, ξυμφέρει μήτε τρύζειν, μήτε πυκνόν τε είναι,
καὶ κατὰ όλίγον διαχωρεειν. κοπιῆ γὰρ ὁ ἄνθρωπος, ὑπὸ τῆς ξυνεχὲος ἐξανας ἀσεος,
ἐψρυσνοίν ἄν.

sommeil qui survient après ce temps est un peu plus mauvais.

- 14. Mais c'est un très-mauyais signe que de ne dormir ni jour ni nuit; car si cette insomnie n'est pas occasionnée par quelque grande douleur ou un état pénible, c'est une marque que le délire arrivera.
- 15. L'excrétion alvine la meilleure est molle ; consistante, et vient à-peupres à la même heure que dans l'état de santé; sa quantité doit répondre à celle des alimens que l'on prend; car si cette excrétion paroît ainsi régulièrement, le bas-ventre fait bien toutes ses fonctions.
- 16. Quand les déjections sont liquides, il est avantageux qu'elles sortent sans crépitation, qu'elles ne soient ni fréquentes ni en petite quantité à chaque fois; car le malade, obligé de se lever souvent, sera bientôt abattu et perdra le sommeil.

- 17. Si les déjections sont copieuses et réitérées, on doit craindre qu'elles ne soient suivies de défaillance.
- 18. Il faut, proportionnément à la quantité d'alimens que l'on prend, rendre ses excrémens une, deux ou trois fois le jour, et une fois la nuit, mais que ce soit plutôt le matin, suivant qu'on en a l'habitude.
- 19. Lorsque la maladie avance vers la crise, il faut que les déjections augmentent de consistance, qu'elles soient jaunâtres et point trop fétides.

20. Il est utile aussi, dans le temps de la crise, de rendre des vers lombrics

avec les excrémens.

21. Dans toutes les maladies, le ventre doit conserver de la souplesse et un certain embonpoint.

22. Les selles très-aqueuses, ou blanches, ou rouges, ou entièrement vertes et écumeuses, sont très-mauyaises.

23. De petites selles visqueuses, blan-

- ιζ. Εὶ δὶ ἀθρόον πολλάκις διαχωρίοι, πίνδυνος λειποθυμπσαι.
- ιή. Δλλά χρή κατά το πλήθος των έσιόντων, ή ἄπαξ, ή δίς, ή τρις τής ήμέρης ύποχωρέειν, τής δε νυκτός, ἄπαξ' πλέον δε έπι το πρωί, ωσπερ ξύνηθές έςι τῷ ἀνθρώπω.
- ιθ . Παχύνεσθαι δε χρή το διαχώρημα, πρὸς τήν χρίσιν τῆς νούσου ἰούσης, ὑπόπυρρον δε ἔςω, καὶ μή λίην δυσώδες.
- κ. Επιτήθειον δε και ελμινθας ςρογγύλας διεξιέναι μετά του διαχωρήματος, πρός την κρίσιν της νόσου Ιούσης.
- κά. Δεῖ δὲ ἐν άπαντὶ τῷ νουσήματι, λαπαρὴν τὴν κοιλίην είναι, καὶ ἔυογκον.
- κό. Υδαρές δε κάρτα, ή λευκόν, ή χλωρόν, ή έρυθρόν Ισχυρώς, ή άφρώδες διαχωρέειν, πονηρά ταῦτα ἄπαντα.
  - κγ . Ετι δέ πονηρόν , καὶ σμικρόν τε έὸν ,

καὶ γλίσχρου, καὶ λευκόυ, καὶ ὑπόχλωρου, καὶ λεῖου.

κό. Τουτέων δε βανατωδές ερα άν είν, τὰ μέλανα, ἡ λιπαρὰ, ἡ πέλια, ἡ ἰώδεα, ἡ κάκοδμα.

πέ. Τὰ δὲ ποικίλα, χρονιώτερα μέν τουτέων, ολέθρια δὲ οὐδὲν ἦσσον. ἔςτ δὲ τὰ
ἄπαντα ταῦτα, ξυσματώδεα, καὶ χολώδεα,
καὶ αίματώδεα, καὶ πρασοειδέα, καὶ μέλανα,
ποτὲ μὲν όμοῦ διεξερχόμενα, ποτὲ δὲ κατὰ
μέρος.

χς. Φύσαν δε άνευ ψόφου μεν, και περδήσες ο διεξιέναι, άριςον. κρέσσον δε και ξύν ψόφω διελθείν, ή άυτοῦ εναπειλήφθαι καίτοι ο ύτω διελθούσα σημαίνει ή πονέειν τὶ τὸν άνθρωπον, ή παραφρονέειν, ήν μὴ έκων ὁ άνθρωπος ο ῦτω ποιέηται τὴν άφεσιν τῆς φύσης.

κζ. Τούς δέ έκ των ύποχουδρίων πόνους

ches, lisses, verdâtres, sont encore plus pernicieuses.

- 24. Celles qui sont noires ou grasses, livides, érugineuses ou très-fétides, sont d'un augure plus décidément mortel.
- 25. Les déjections qui présentent différentes couleurs ont une issue plus lente, mais non moins funeste. Telles sont toutes celles qui entraînent comme des raclures de chair, ou qui sont bilieuses, sanguinolentes, porracées ou noires, soit que ces couleurs paroissent ensemble ou séparément.
- 26. Il est très-avantageux de rendre ses vents sans crépitation et sans bruit; mais il vaut encore mieux qu'ils sortent avec bruit que d'être interceptés. Cependant s'ils s'échappent avec violence, c'est un signe que le malade est dans quelque souffrance, ou qu'il a le délire, à moins qu'il nc rende volontairement ses vents avec bruit.
  - 27. Quant aux tumeurs et aux dou-

leurs des hypochondres, si elles sont récentes et sans inflammation, elles disparoissent des qu'un borborygme survenu dans l'hypochondre se dissipe avec des vents, ou avec les excrémens et l'urine : ne feroit-il même que se déplacer, il est suivi de soulagement, surtout s'il se porte vers le siège.

- 28. La meilleure urine est celle qui dépose un sédiment blanchâtre, léger et égal, sans interruption, jusqu'à ce que la maladie soit entièrement jugée: c'est un signe qu'elle sera courte et sans danger.
- 29. Mais s'il y a des intermissions, en sorte que tantôt l'urine soit claire, et que tantôt elle dépose une matière blanche et lisse, la maladie devient plus longue, et il y a moins de certitude de guérison.
- 30. Si l'urine est très-rouge, avec un sédiment de la même couleur et lisse, la maladie est encore plus longue à se

τε, καὶ κυρτώματα, ἦν ἔη νεαρά, καὶ μὴ ξὺν φλεγμονῆ, λύει βορβορυγμός ἐγγενόμενος ἐν τῷ ὑποχονδρίᾳ, καὶ ράλιςα μἐν διεξιὼν ξὑν κόπρῳ τε, καὶ οὕρῳ, καὶ φύση ἢν δἱ μὴ, καὶ ἀυτὸς διαπεραιωθεὶς, ὡφελέει οἰρελέει τὰ κάτω χωριά.

πή. Ο υρον δε άρις όν έςι, όταν ξη λευπή τε ή ύπός ασις, και λείη, και όμαλή παρά άπαντα τόν χρόνον, ξς' άν κριθή ή νοῦ-σος' σημαίνει γὰρ ἀσφαληίην τε, και νού-σημα όλιγο χρόνιον ξσεσθαι.

κό. Εὶ δὶ διαλείποι, καὶ ποτέ μέν καθαρόν ούρέοιτο, ποτὶ δὲ ὑφίζαται τὸ λευκόν, καὶ λείον, χρονιωτέρη γίνεται ἡ νοῦσος, καὶ ἦσσον ἀσφαλής.

λ'. Ει δε είν τό , τε οδρον ύπερυθρον , καὶ ἡ ὑπόςασις ὑπερυθρός τε , καὶ λείν , πολυ-

## 42 HPOFNOETIKON.

χρονιώτερον μέν τουτο του πρώτου γίνεται, σωτήριον δε κάρτα.

- λά. Κριμνώδεες δὲ ἐν τοῖσι οῦροισι αί ὑποςάσεες, πονηραί.
- λό. Τουτέων δὲ εἰσι κακίους, αἰ πεταλώδεες: λεπταὶ δὲ καὶ λευκαὶ, κάρτα φλαῦραι τουτέων δ' ἔτι κακίους εἰσὶ, αὶ πιτυρώδεες.
- λγ'. Νεφέλαι δε εναιωρεύμεναι τοΐσι οὕροισι, λευκαὶ μέν άγαθαὶ, μέλαιναι δε φλαῦραι.
- λδ΄. Ες' αν δε πυρρόν τε εη το ούρον, καὶ λεπτόν, σημαίνει το νούσημα απεπτον είναι.
- λέ. Ην δέ και πουλυχρόνιον είη τοιούτον έὸν, κίνδυνος μη ου δυνήσεται ο άνθρωπος διαρκέσαι, ες τ' άν πεπανθη το ούρον.
- λς. Θανατωδές ερα δὲ τῶν οὕρων έςὶ, τά τε δυσώδεα, καὶ ὑδατώδεα, καὶ μέλανα, καὶ παχέα.

juger que dans le cas précédent; mais elle n'est point dangereuse.

31. Les dépôts qui se forment dans l'urine, s'ils ressemblent à une farine grossière, sont de mauvais augure.

52. Ceux qui paroissent comme de petites écailles sont encore plus mauvais. Les blancs et déliés sont très - mauvais : les plus pernicieux sont les furfuracés.

33. Les énéorêmes ou nuages blancs qui nagent dans l'urine sont bons : les noirs sont mauvais.

34. Tant que l'urine est claire et rousse, c'est un signe que la maladie est toujours dans l'état de crudité.

35. Si l'urine ne change point après un certain temps, il est très à craindre que le malade ne puisse aller jusqu'au terme où elle présentera des signes de coction.

36. L'urine fétide ou aqueuse, noire et épaisse, est un signe plus décidément mortel.

37. En outre, chez les hommes et les femmes, l'urine noire est la plus mauvaise; tandis que, chez les enfans, c'est l'urine aqueuse.

38. Quand un malade rend, pendant long-temps, une urine délayée et crue, si d'ailleurs on remarque des signes de guérison, il doit s'attendre à quelque abcès dans les parties situées au-dessous du diaphragme.

39. L'urine qui est surnagée par des matières grasses, comme des toiles d'araignée, est mauvaise : elle annonce la

colliquation.

40. Observez si les nuages qui demeurent suspendus dans l'urine se portent en haut ou en bas, et quelle en est la couleur. Ceux qui sont à la partie inférieure et qui ont les couleurs indiquées, sont louables et de bon augure. Ceux qui sont à la partie supérieure et avec les couleurs précitées, sont funestes et de mauvais augure.

41. Mais ne vous laissez point trom-

### HPOFNO ETIKON.

λζ. Εςι δε τοίσε μεν ανδράσε, και τήσε γυναιξε, τα μέλανα των ούρων, κάκιςα, τωσι δε παιδίωσε, τα ύδατώδεα.

λή. Οχόσοι δε αν ούρα λεπτά, και ώμα εύρεουσι πουλύν χρόνον, ήν τὰ ἄλλα σημεία ώς περιεχομένοισι ἔη, τουτέσισεν ἀπόςασιν ἐεῖ προσδέχεσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν φρενῶν χωρία.

λθ. Καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς ἄνω ἐπιςαμένας ἀραχνοειδέας μέμφεσθαι, ξυνπίξεος γὰρ σημήϊα.

ψ. Σχοπέειν δέ χρή των οδρων έν οξσι αί νεφέλαι ξυνίς ανται, ήν τε άνω, ήν τε κάτω έωσι, καὶ τὰ χρώματα όκοῖα ζοχωσι. καὶ τὰς μὲν κάτω φερομένας ξύν τοῖσι χρώμασι, οἷσιν εἶρπαι, ἀγαθὰς εἶναι νομίζειν, καὶ ἐπαινέειν, τὰς δὲ ἄνω ξύν τοῖσι χρώμασι, οἶσιν εἶρπαι, κακὰς εἶναι, καὶ μέμφεσθαι.

μά. Μή έξαπατάτω δέ σε, ήν τοι αυτη

ή χύςις νούσημα έχουσα, των ούρων τὰ τοιαύτα ἀποδιδώ τουτέων. ου γὰρ του όλου σώματος συμήϊον έςὶν, ἀλλ' ἀυτῆς καθ' έωϋτῆς.

- μό. Εμετος δε ώφελιμώτατος, ό φλεγματος και χολές ξυμμεμιγμένος ώς μάλιςα, και οί γαρ άκρητέςεροι των εμέτων, κακίους είσί.
- μγ΄. Εν δε έη το εμεύμενον πρασοειδές, ή πέλιον, ή μέλαν, ό, τι αν έη τουτέων τών χρωμάτων, νομίζειν χρή πονηρόν είναι.
- μό . Εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ώϋτος ἐμέοι ἄνθρωπος , κάρτα ὀλέθριον ἤδη γίνεται.
- μέ. Τάχιςον δε βάνατον σημαίνει το πέλιον των εμέτων, εἰ όζοι δυσώδες.
  - ρς. Πάσαι δε αί ύπόσαπροι, και δυσώ-

per si la vessie elle-même, attaquée de maladie, rend de telles urines; car alors ce neseroit plus un indice général, mais un signe particulier qui ne concerne que la vessie.

- 42. Le vomissement de bile et de pituites bien mêlées, est salutaire, pourvu qu'il ne soit ni trop épais ni trop copieux; car moins les matières sont mélangées, plus cela est mauyais.
- 43. Si donc elles sont porracées, livides ou noires, l'une ou l'autre de ces couleurs doit être regardée comme trèsmauvaise.
- 44. Lorsque toutes ces couleurs paroissent après le même vomissement, c'est un signe qui déjà devient très-mortel.
- 45. La lividité et l'extrême fétidité des matières, à la suite du vomissement, annoncent une mort très-prochaine.
  - 46. Tous les vomissemens dont les

matières sont putrides ou très-fétides, sont pernicieux.

- 47. Dans toutes les affections douloureuses des poumons et de la plèvre, il faut que les crachats soient expectorés promptement et avec facilité, et qu'ils paroissent mélés de beaucoup de jaune.
- 48. Si l'expectoration tarde beaucoup à paroître après le commencement de la douleur, et que la matière en soit jaune ou rousse, sans être très-mélangée, ou qu'elle occasionne beaucoup de toux, ce signe est plus mauvais.

49. Les crachats entièrement jaunes

sont dangereux.

- 50. Ceux qui sont blancs, visqueux et ronds sont inutiles.
- 51. Les crachats verts et écumeux sont très-mauvais.
- 52. Ceux qui sont tellement sans mélange qu'ils paroissent noirs, sont trèspernicieux.

δεις όσμαὶ, χαχαὶ ἐπὶ πᾶσε τοῖσιν ἐμευμένοισι.

μζ. Πτύελον δε χρή επί πασι τοίσιν άλγήμασι, τοίσι περί τον πλεύμονά τε καὶ τὰς
πλευράς, ταχέως τε άναπτύεσθαι, καὶ εὐπετίως, ξυμμεμιγμένον τε φαίνεσθαι τὸ ξανθὸν ἰσχυρῶς τῷ πτυέλῳ.

μή. Εἰ γὰρ πολλῷ ὕςερον μετά την ἀρχὰν τῆς ἀδύνης ἀναπτύοιτο ξανθόν, ἐὸν, ἢ πυρρόν, ἢ πολλήν βῆχα παρέχον, καὶ μὴ ὑχυρῶς ξυμμεμιγμένον, κάκιον γίνεται.

μθ. Τό τε γὰρ ξανθον, ἄκρητον ἐόκ, κινουνωθες.

ν΄. Τὸ để λευκάν, καὶ γλίσχρον, καὶ ςρογγύλον, άλυσιτελές.

νά. Καχὸν δε καὶ τὸ χλωρὸν ἐὸν κάρτα καὶ τὸ ἀφρῶδες.

ν6 . Εί δε είν ούτω ακρητον , ώς ε και μελαν φαίνεσθαι , δεινότερον εςί τούτο έκείνων.

#### 50 HPOFNOZTIKON.

νή. Κακόν δε καὶ ἡν μπδεν ἀνακαθαίρηται, μπδε προίη ὁ πλεύμων, ἀλλά πλήρης ἐων ζέη ἐν τῷ φάρυγγι.

νό. Κορύζας δε και πταρμούς, επι πάσε τοισι περι τον πλεύμονά τε και τάς πλευράς νουσεύμασι, προγεγονέναι, π επιγεγονέναι, κακόν. Αλλά εν τοισιν άλλοισι νουσεμασι τοισι Βανατωδεςάτοισι, οι πταρμοί λυσιτελέουσι.

νέ. Αξματι δὲ ξυμμεμιγμένον μὰ πολλώ πτύελου ξανθόν, ἐν τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, ἐν ἀρχὰ μὲν τῆς νούσου πτυόμενον, περιεςππὸς, καὶ κάρτα ὡφελέει· ἐδδομαίω δὲ ἐόντι, ἢ κα παλαιστέρω, ἦσσον ἀσφαλές.

υς Πάντα δε τὰ πτύελα πουηρά εςι, ὁχόσσα ἀν τὴν ὀδύνην μὴ παύη κάχιςα δε τὰ μέλανα, ὡς διαγέγραπται.

- 53. C'est un mal si le sujet n'expectore pas du tout, et si le poumon ne rejette rien, tandis que, se trouvant rempli, la matière ressue et bouillonne dans la gorge.
- 54. Il est fâcheux, dans toutes les maladies du poumon et de la plèvre, que l'enrouement et l'éternuement aient précédé ou qu'ils se soient ensuite déclarés; mais le dernier n'est pas défavorable dans les autres maladies, même les plus graves.
- 55. Dans les inflammations des poumons, les crachats jaunes, non mêlés de beaucoup de sang, rejetés des le commencement de la maladie, sont éminemment salutaires; mais lorsqu'ils paroissent au septième jour ou plus tard, il y a moins de certitude de guérison.
- 56. Tous les crachats qui ne calment pas la douleur sont mauvais. Les noirs sont les plus pernicieux, ainsi qu'il a été dit.

#### 52. PROGNOSTICS.

- 57. Ceux qui calment la douleur sont les plus avantageux de tous.
- 58. Mais il faut s'attendre à la suppuration si les douleurs ne sont diminuées ni par les crachats, ni par les déjections, ni par la saignée, les purgatifs et le régime.
- 59. Les suppurations sont très-pernicieuses lorsqu'elles se manifestent dans le temps même que les crachats sont encore bilieux, soit que le pus soit rejeté avec ces derniers ou séparément, et surtout si la suppuration a commencé après les crachats bilieux, le septième jour de la maladie ou plus tard. Il est à craindre que ceux qui expectorent ces matières ne meurent le quatorzième jour, à moins qu'il n'arrive un changement salutaire.
  - 60. On doit compter parmi les bons

νζ. Τὰ παύοντα δὲ την οδύνην πάντων Αμείνω ἀναπτυόμενα.

νή. Ο κόσα δε των άλγημάτων των έκ τουτέρν των χωρίων μή παύεται, μήτε πρός τὰς τῶν πτύελων ἀνακαθάρσεας, μήτε πρός τὴν τῆς κοιλίης ἐκκόπρωσιν, μήτε πρός τὰς φλεδοτομίας τε, καὶ φαρμακηίας, καὶ διαίτας, εἰδέναι διεκκυήσοντα.

νθ. Των δε εκπυημάτων όκοσα μεν ετι χολώδεος εόντος τοῦ πτυέλου, εκπυξακεται , ελεθρια κάρτα, ήν τε εν μερεϊ τὸ χολώδες τῷ πύω ἀναπτύοιτο, ήν τε όμοῦ. μάλιςα δε, ήν ερώπται χωρέειν τὸ ἐμπύνμα, ἀπὸ τουτέου τοῦ πτυέλου, ἐδδομαίου ἐόντος τοῦ νουσήματος, ἡ παλαιοτέρου. ἐλπὶς δε τὸν τὰ τοιαῦτα πτύοντα, ἀποθανεῖσθαι τεσσαρεσκαιδεκαταίου, ήν μή τι ἀυτέω ἐπιγένηται ἀγαθου.

हैं. Ect हैं दे प्रकेष केंप्रवर्ध , दर्वहें केंग्रहदर्वक

## 54 **IPOTNOZTIKON.**

φέρειν τὸ νούσημα, εὖπνοον είναι, τῆς ἀδύνης ἀπηλλάχθαι, τό, τε πτύελον ρηϊδίως ἀναδήσσειν, τό, τε σῶμα ὁμαλῶς φαίνεσθαι
Θερμόν τε εἶναι και μαλθακόν, και δἴψην
μὴ ἔχειν οὖρα τε καὶ διαχωρήματα, καὶ ὖπνους καὶ ἱδρῶτας, ὡς διαγέγραπται, ἔκαςα
εἰδέναι ἀγαθὰ ἐόντα ἐπιγίνεσθαι. οὖτω μέν
ἀποθάνοι ὥνθρωπος. ἡν δὲ τὰ μέν τοι ἀυτέων ἐπιγίνοιτο, τὰ δὲ μὴ, οὺ πλέονα χρόνον ζήσας ἡ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, ἀπόλοιτ' ἀν ὧνθρωπος.

ξά. Κατά δε τὰ εναντία τουτέων ἤγουν, δυσπετέως φέρειν τὴν νοῦσον, πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν εἶναι, τὴν ὁδύνην μὴ παύεσθαι, τὸ πτύελον μόλις ἀναβήσσειν, δεψῆν κάρτα, τό, τε σῶμα ὑπὸ πυρὸς ἀνωμάλως ἔχεσθαι, καὶ τὴν μὲν κοιλίην καὶ τὰς πλευρὰς Θερμὰς εἶναι ἰσχυρῶς, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τᾶς signes, de bien supporter la maladie, de bien respirer, de n'avoir pas de douleur, de cracher aisément en toussant, d'éprouver une chaleur douce et égale dans tout le corps, et de ne pas ressentir de soif. Il faut, en outre, que les urines, les déjections, le sommeil et les sueurs paroissent avec tous les signes indiqués; car si toutes ces circonstances sont telles, le malade guérira. Si, au contraire, tous ces signes ne paroissent pas, ou s'ils ne surviennent qu'en partie, il ne survivra pas audelà du quatorzième jour.

61. Les signes contraires aux précédens sont ceux-ci : soutenir difficilement la maladie, avoir une respiration forte et précipitée avec une douleur continuelle, cracher difficilement en toussant, être très-altéré, avoir une fièvre irrégulière, le ventre et les côtés brûlans, mais avec froid au front, aux pieds et aux mains. En outre, si les selles, les urines, le

٠,

sommeil et les sueurs sont tels qu'ils ont été décrits, tous ces signes sont absolument mauvais.

62. En effet, si quelqu'un de ces symptômes accessoires se joint aux crachats bilieux et purulens, le malade mourra avant le quatorzième, le neuvième ou onzième jour. Ce genre d'expectoration étant un symptôme mortel, l'on pourra en conclure que le malade n'ira pas jusqu'au quatorze.

65. Les épigénomènes bons et mauyais, comparés d'après ces principes, serviront à établir le prognostic, et l'on parviendra ainsi à la vérité.

- 64. Quant aux autres suppurations, la plupart s'ouvrent le vingtième jour ou le trentième, quelques-unes le quarantième; d'autres vont même jusqu'au soixantième.
- 65. Il faut être très-attentif à remarquer le commencement de l'empyème, en comptant du jour même où le ma-

# HPOTNOZTIKON.

Βιαχωρήματα καὶ ύπνους καὶ ἰδρώτας, ὡς διαγέγραπται , έχαςα εἰδέναι κακὰ ἐόντα.

ξε. Οὖτω γάρ εὶ ἐπιγίνοιτό τι τῷ πτυέλω τουτέων, απόλλοιτο αν ωνθρωπος, πρίν η ες τὰς τεσσαρεσχαίδεχα ημέρας ἀπικέσθαι, ที่ รังงนานเอร , ที่ รังอิธมนานเอร อบ้าย อบึง รับนβάλλεσθαι χρη, ώς τοῦ πτυέλου τουτέου Βανατώθεος εόντος μάλα, καὶ οὐ φθάνοντος ες . τὰς τεσσαρεσχαίδεχα ἡμέρας.

ξή. Τὰ δὲ ἐπιγενόμενα χαχά τε καὶ ἀγαθά ξυλλογεζόμενον έχ τουτέων, χρή τὰς προβρήσεας προλέγειν ούτω γάρ ἄν τις άληθεύοι μάλιςα.

ξδ'. Αι δε άλλαι εκπυήσεες ρήγνυνται αί πλείζαι, αί μέν είχος αίαι, αί δε τριηχος αίαι, αί δὲ τεσσαρηχονθήμεροι, αί δὲ πρὸς τὰς έξήχουτα ήμέρας ἀπιχνέονται.

μέ. Επισκέπτεσθαι δέ χρη την άρχην τοῦ έμπυχματος έσεσθαι, λογιζόμενον από τῆς ήμέρης ή το πρώτου ώνθρωπος επύρεξεν, των εμπυνμάτων εσεσθαι ες τούς Χρόνους σαιπάντητης όδύνης, βάρος άυτεω έγγεσθαι φαίπ άντι της όδύνης, βάρος άυτεω έγγεσβαι φαίν άντι των έμπυνμάτων εξ ούν τουτεων των Χρόνων την βήξιν Χρή προσδέχεσθαι φαίν άντι των έμπυνμάτων εξ ούν τουτους προειρημένους.

ξ΄. Εὶ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημα ἐπὶ βάτερα μοῦνου, ερέφειν τε, καὶ καταμανθάνειν χρη ἐπὶ τουτέοισι, μήτι ἔχη ἄλγημα ἔν τῷ ἐτέρο ποῦ ἐτέρου κατακλινομένου ἐπὶ τὸ ὑγιαῖνου πλευρὸν, ἐρωτάν, εἴ τι ἀυτέῳ δοκέει βαρὺ ἀποκρέμασθαι ἐκ τοῦ ἄνωθεν εἰ γὰρ εἴη τοῦτο, ἐπὶ βάτερόν ἐςι τὸ ἐμπύημα, ἐπὶ ὁκοῖον το, ἐπὶ βάτερόν ἐςι τὸ ἐμπύημα, ἐπὶ ὁκοῖον

ξζ. Τοὺς δὲ ξύμπαντας ἐμπύους γινώσκειν χρή, τοῖσι δὲ τοῖσι σημηίοσι. πρώτον μὲν, εὶ ὁ πυρετος οὐπ ἀφίησιν, άλλὰ τὴν lade a eu la fièvre ou le frisson pour la première fois, et lorsqu'au lieu de la dou-leur, il dit éprouver un poids dans l'endroit affecté; car ces signes se montrent surtout dès la formation de l'empyème. C'est donc d'après le temps où ils ont paru qu'il faut s'attendre à voir s'ouvrir l'empyème dans les périodes indiquées.

- 66. Si la suppuration n'affecte que l'un des côtés, on fera d'abord coucher le malade sur le côté droit ou gauche, et on lui demandera s'il ressent une douleur dans un côté, et s'il y éprouve plus de chaleur que dans l'autre. On le fera ensuite coucher sur le côté sain, pour lui demander s'il lui semble sentir un poids qui pèse d'en haut; car si cela est ainsi, l'empyème est du côté où le poids paroît être suspendu.
- 67. Les signes qui font connoître les suppurations internes, soit l'empyème ou la vomique, sont ainsi indiqués: d'abord

la fièvre ne cesse point; elle est plus foible le jour et plus forte la nuit; il survient des sueurs abondantes; il y a une petite toux et des envies de tousser, sans expectoration remarquable; les yeux paroissent aussi plus enfoncés; les pommettes des joues rougissent; les ongles des mains se courbent; les doigts sont brûlans, surtout à l'extrémité; les pieds s'enflent, l'appétit se perd, et il vient des pustules sur la surface du corps.

- 68. Tels sont tous les signes d'un empyème ancien, et il faut les regarder tous comme absolument vrais. Mais quand la suppuration est récente, elle est indiquée par quelques-uns des signes qui surviennent dès le commencement, et par une gêne plus grande de la res-piration.
- 69. On connoîtra, par les signes suivans, si une vomique doit s'ouvrir bientôt ou plus tard: quand, des le commen-

μέν ἡμέρην λεπτὸς ἴσχει, τὴν δὲ νύκτα πλέων, καὶ ἰδρῶτες πολλοὶ ἐπιγίνονται. βῆχές τε καὶ Θυμὸς ἐγγίνεται ἀυτέοισι, καὶ ἀποπτύουσιν οὐθὲν ἄξιον λόγου, καὶ οἱ μὲν ἀφθαλμοὶ ἔγκοιλοι γίνονται, αὶ δὲ γνάθοι ἐρυθήματα ἴσχουσι, καὶ οἱ μὲν ὅνυχες τῶν χειρέων γρυποῦνται, οἱ δὲ δάκτυλοι Θερμαίνονται, καὶ μάλιςα ἄκροι, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνεται, καὶ σιτίων οὐκ ἐπιθυμέουσι, καὶ φλύκταιναι γίνονται ἀνὰ τὸ σῶμα.

ξή. Οχόσα μέν οῦν έγχρονίζει τῶν έμπυημάτων, ἔχει τὰ σημηΐα ταῦτα, καὶ πισπεύειν ἀυτέοισι χρὰ κάρτα. ὁχόσα δὲ όλιγοχρόνιά ἐζι, σημαίνεσθαι τουτέων, ἦν τι ἐπιφαίνηται, οἶα καὶ τοῖσιν ἐν ἀρχῆσι γινομέἀνθρωπος.

ξθ. Τὰ δὲ ταχύτερου ἀυτέων καὶ βρασδύτερου ἡηγυύμενα, τοῖσδε γινώνσκειν χρή.

πν μεν ὁ πόνες ἐν ἀρχῆσι γίνηται, καὶ π

## 62 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

δύσπνοια, και ή βήξ, και ο πτυελισμός διατελέη, ές τὰς εἴκοσιν ήμέρας προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν, ἢ καὶ ἔτι πρόσθεν. ἢν δὲ ἠσυχέστερος ὁ πόνος ἔη, καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ λόγον τουτέου, προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν ἐς ὕςερον.

 δ. Γίνεσθαι δε άναγκαίη καὶ πόνον, καὶ δύσπνοιαν, καὶ πτυελισμόν πρὸ τῆς τοῦ πύου ῥῆξεος.

οά. Περιγίνονται δε τουτέων μάλιςα μέν 
οῦς ἄν ἀνθημερὸν ὁ πυρετὸς ἀφῆ μετὰ τὴν 
ρῆξιν, καὶ σιτίων ταχέως ἐπιθυμέωσι, καὶ 
δίψης ἀπηλλαγμένοι ἔωσι, καὶ ἡ γαςὴρ σμιπρά τε καὶ ξυνες πότα ὑποχωρέη, καὶ τὸ 
πύον λευκόν τε καὶ λεῖον καὶ ὁμόχροον ἔη, 
γαὶ φλέγματος ἀπηλλαγμένον, καὶ ἄτερ πόνου τε, καὶ βηχὸς ἰσχυρῆς ἀνακαθαίρηται. 
ἄριςα μὲν οῦτω καὶ τάχιςα ἀπαλλάσουσιν.

cement, les douleurs, la difficulté de respirer, le crachement et la toux persévérent, attendez-vous que l'abcès s'ouvrira le vingtième jour ou même plus tôt. Si la douleur est médiocre, et que tout soit dans le rapport de cette douleur, la vomique s'ouvrira plus tard.

70. Nécessairement l'éruption du pus est précédée par la douleur, la difficulté de respirer et le crachement.

71. Les sujets que l'on voit réchapper de la suppuration sont surtout ceux que la fièvre quitte le même jour que le pus paroît, qui desirent promptement de manger, sont exempts de soif, et dont les selles sont petites et bien liées. Si, d'ailleurs, le pus qu'ils rendent est blanc, égal, d'une seule couleur, sans mélange de pituite; s'il est expectoré sans douleur et avec une toux peu considérable, ces sujets guériront très-promptement; ou

au moins ceux qui ont les signes les plus analogues.

- 72. Mais ceux-là périssent qui n'ent pas cessé d'avoir la fièvre, et, au contraire, en sont attaqués avec une nouvelle force après qu'elle sembloit les avoir quittés. On remarque d'ailleurs beaucoup de soif, un grand dégoût pour les alimens, des selles liquides, et des crachats d'un pus verdâtre, livide, mêlé de pituite, et spumeux.
- 73. Les sujets qui présentent tous ces signes ne survivent pas; mais ceux à qui ils surviennent en partie, ou meurent, ou guérissent après avoir souffert long-temps. Au reste, c'est d'après la présence de ces signes qu'il faut, en pareille circonstance, comme dans toutes les autres, déduire les conjectures propres à la maladie.
- 74. Dans l'inflammation des poumons, ceux à qui il survient, près des oreilles, des tumeurs qui suppurent, ou

- οδ. Απόλλυνται δε οῦς αν ό, τε πυρετὸς μὰ ἀφεία, ἀλλὰ δοχέων ἀυτέους ἀφιέναι,
  αὖτις φαίνηται ἀναθερμαινόμενος, καὶ δίψην
  μὶν ἔχωσι, σιτίων δε μὰ ἐπιθυμέωσι, καὶ
  ἀχοιλία ὑγρὰ ἔα, καὶ τὸ πύον χλώρον, ἃ καὶ
  πελιον πτύη, ἃ φλεγματώδες καὶ ἀφρώδες.
- ογ΄. Ην ταῦτα ἄπαντα γίνηται, ἀπόλλυνται, ὁπόσοισι δὶ ἀν τουτέων τὰ μέν ἐπιγένητα, τὰ δὲ μὴ, οἱ μεν ἀυτέων ἀπόλλυνται, οἱ δὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ περιγίνονται. ἀλλὰ ἐκ πάντων τῶν τεχμηρίων τῶν ἐνεόντων ἐν τουτίοισι, σημαίνεσθαι, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πάσι.
- οδ. Οπίσοισι δε ἀποςάσεις γίνονται έχ τῶν περιπλευμονικῶν νουσημάτων , παρὰ τὰ ὧτα , καὶ ἐμπυέουσιν , ἢ ἐς τὰ κὰτω χωρία ,

ρ΄τηνυνται και συριγγούνται, ούτοι δὲ περι− γίνονται.

οέ. Επισχέπτεσθαι δὲ χρή τὰ τοιαῦτα, 

δόε. ἢν ὅ, τε πυρετὸς ἔχη, καὶ ἡ ὁδύνη μὴ 
πεπαυμένη ἔη, καὶ τὸ πτύελον μὴ ἐχχωρέᾳ 
κατὰ λόγον, μηδὲ χολώδεες αὶ τῶς κοιλίκς 
διαχωρήσεες, μηδὲ εὖλυτοί τε καὶ ἄκρητοι 
γίνωνται, καὶ μηδὲ τὸ οὖρον κάρτα πουλό 
τε καὶ παχὺ, καὶ πολλὴν ὑπόςασιν ἔχον, 
ὑπηρετέπται δὲ περιεςηκῶς ὑπὸ τῶν λοιπῶν 
πάντων τῶν περιεςηκότων σημητων, τουτέοισι χρὴ τὰς τοιαύτας ἀποςάσεας ἐλπίζειν 
ἔσεσθαι.

ος. Γίνονται δέ αὶ μὲν ἐς τὰ κάτω χωρία, οἶσιν ἀν περὶ τὰ ὑποχόνδρια τοῦ φλέγματός τι ἐγγίνηται αὶ δὲ ἄνω, οἴσι ἀν τὸ μὲν ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ ανώδυνον διατελέη, δύσπνους δὲ τινα χρόνον γενόμενος, παύσηται, ἄτερ φανερῆς προφάσεος.

des abcès fistuleux aux parties inférieures, réchappent de la maladie.

- 75. Voici donc ce qu'il faut remarquer: si la fièvre continue et que la douleur ne s'apaise pas; si les crachats ne viennent pas convenablement; si les selles ne sont pas bilieuses, liquides et sans mélange, et les urines point trop copieuses, formant beaucoup de dépôt, et que d'ailleurs cet état salutaire soit soutenu de tous les autres signes de guérison, on peut espérer qu'il surviendra de tels abcès.
- 76. Ceux-ci ont lieu tantôt aux parties inférieures, chez les sujets qui ont éprouvé quelqu'inflammation aux hypochondres; tantôt aux parties supérieures, lorsque les hypochondres ont été souples, exempts de douleurs, et que la difficulté de respirer qui a duré depuis quelque temps, a cessé sans cause manifeste.

77. Dans les péripneumonies violentes et accompagnées d'un grand danger, les abcès qui se portent aux jambes sont trèsutiles. Les plus avantageux sont ceux qui surviennent lorsque les crachats out commencé à changer de nature. Si la-douleux et la tumeur se manifestent tandis que les crachats sont purulens au lieu d'être jaunes, et sont expectorés facilement, la guérison est certaine, et l'abcès cessera promptement de lui-même sans occasionner aucun état douloureux.

78. Si, au contraire, les crachats ne viennent pas convenablement, et que l'urine ne paroisse pas former un dépôt louable, il est a craindre que le malade ne devienne boiteux par la lésion d'une articulation, ou qu'il ne soit exposé à souffrir long-temps.

79. Si l'abcès s'affaisse subitement et se porte à l'intérieur, sans qu'il y ait d'expectoration et avec de la fièvre, il y a tout à craindre, car le malade est en danger de délire et de mort.

- οζ. Αὶ δὲ ἀποςάσεες αὶ ἐς τὰ σχέλεα, ἐν
  τῆςι περιπλευμονίησι τῆσιν ἰσχυρῆσί τε
  καὶ ἐπικινδύνοισι, λυσιτελέες μὲν ἄπασαι.
  ἄριζαι δὲ αὶ του πτυέλου ἐν μεταδολῆ ἐόντος
  γινόμεναι. εἰ γὰρ τὸ οἴδημα, καὶ ἡ ὀδύνη γίνοιτο, τοῦ πτυέλου ἀντὶ ξαντοῦ πυώδεος
  γενομένου, καὶ ἐκχωρέοντος ἔξω, οῦτω ἀν
  ἀσφαλέςατα ὅ, τε ἄνθρωπος περιγίνοιτο, καὶ
  ἡ ἀπόςασις τάχιςα ἀνώδυνος παύσοιτο.
- ο ή. Εὶ δὰ τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρέῃ καλῶς,
  μηδὲ τὸ οὖρον ὑπόςασιν ἀγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνουνος χωλὸν γενέσθαι τὸ ἄρθρον, ἡ
  πολλὰ πρήγματα παρασχεῖν,
- οθ . Ην δε άφανίζωνται καὶ παλινόρομεωσιν αι ἀποςάσεες, τοῦ πτυέλου μὴ ἐκχων ρεοντός, καὶ τοῦ πυρετοῦ ἔχοντος, δεινόν κίνδυνος γάρ, μὴ παραφρονήση τε καὶ ἀποθάνη ὥνθρωπος.

84. Si la vessie devient dure et douloureuse, c'est un symptôme redoutable et mortel, surtout dans les fièvres continues, car les douleurs de vessie suffisent pour causer la mort. Pendant tout ce temps lés selles sont supprimées, ou le ventre ne rend que des matières dures quand il y est forcé par les purgatifs.

85. Les urinès purulentes, qui forment un dépôt blanchâtre et lisse, ter-

minent la maladie.

86. Mais si la douleur ne s'appaise pas par l'évacuation de l'urine, et que la vessie ne se ramollisse pas; si la fievre est continue, on doit craindre que le eujet ne périsse dans la première période du mal.

87. Les enfans, depuis l'âge de sept ans jusqu'à quinze, sont surtout atteints avec cette violence par la maladie. Χωρίουσεν ἐν τουτέφ τῷ Χρόνῳ, εὶ μὴ σχληνοι, ἱχανοὶ ἀποκτείναι καὶ ἀλέθριαι ὁλεθριώται καὶ γὰρ οἱ ἀπ' ἀντέων τῶν κύζεὧν πόται καὶ γὰρ οἱ ἀπ' ἀντέων τῶν κύζεὧν πόδειναὶ μὶν παντείνῶς καὶ ἀλέθριαι ὁλεθριώπό καὶ πρὸς ἀναληραί τε καὶ ἐπώδυνοι,

καὶ καὶ πρὸς ἀναληραί τε καὶ ἐπώδυνοι,

γοι τι καὶ πρὸς ἀναγγικη».

πέ. Δύει δε ούρον πυώδες ούρηθεν, λευκαι λείαν έχον την ύπόςασιν.

πς'. Ην δε μήτε τῷ οὖρῳ μηδεν ενδιδοία ἐπόνος, μήτε ἡ κύςις μαλάσσοιτο, ὅ, τε πυρετὸς ξυνεχής ἔη, ἐν τῆσι πρώτησι περιόδοισι τοῦ νουσήματος ἐλπὶς τὸν ἀλγεῦντα ἐπολέσθαι.

πζ. Ο δε τρόπος οὖτος τῶν παιδίων μάλιςα ἄπτεται τῶν ἀπὸ ἐπτὰ ἐτέων , ἔως ἔς τ² ἐν πεγτεκαίδεκα ἔτεα γένωγται.

4

#### TMHMA TPITON.

- 4. Oi de nuperoù aptrourat du añet auten et nutennet rou apiladu, le su re nepridourat oi alloumet, nat le su anditurat.
- β. Οι τε γαρ ευηθέτατοι των πορετών, και επι σημήτων ασφαλετάτων βέδωτες; τεταρταίοι παθόνται, ή πρόσθεν.
- y. Ot re de nanonolizator, nie intonuntum dervot krom mineure, retraprator ktelnomow, h mpedden.
- δ. Η μέν ούν πρώτη έφοδος ἀὐτεών οὐτε τελευτζ ή δε δευτέρη, ες την εδδόμην περώτ γεται ή δε τρίτη, ες την ενδεκάτην, ή δε τετάρτη, ες την τεσσάρεσκαιδεκάτην, ή δε πέμπτη, ες την έπτακαιδεκάτην, ή δε έκτη; ες την είκος ήν.
  - έ. Αὖται μέν οὖν έκ τῷν ὀζυτάτων νουση-

# SECTION TROISIEME

. Lies flevres sont jugets numériquement les memes jours, soit que les malades meurent ou guérisseit.

2. Celles qui ont le caractère le meilfeur, et flont le cours est accompagné fles signes les plus avantageux, cessent au quatrieme jour ou augant vant.

3. Gelles au contraire dont le caractère est le plus mauvais, et qui suivent leur cours avec les signes les plus dangereux, donnent la mort le quatrième Jour ou auparavant.

4. C'est ainsi que se termine la première période des fièvres; la seconde se prolonge au sept, la troisième au onze, la quatrième au quatorze; la cinquième la dix sept, at la sixième au vingt.

5. Or, shit opériodes des muladies les

Va.

plus aigues se terminent d'après une addition successive de quatre jours au vingtième.

- 6. Mais on ne peut compter ici exactement par des jours entiers, car l'année et les mois ne se comptent pas ordinairement par des jours pleins.
- 7. On ajoutera à ce dernier terme de vingt jours, en comptant également par périodes. Ainsi la première sera de trentequatre jours, la deuxième de quarante, et la troisième de soixante.
- 8. Mais il est fort difficile de discerner, au commencement des maladies, celles qui seront le plus long-temps à se terminer; car les commencemens sont absolument semblables. Il faut d'ailleurs avoir soin de remarquer le premier jout de l'invasion, et l'on observera d'y ajouter chaque période quarténaire. L'on connoîtra ainsi le terme où peut aller la maladie; car celles qui ont le type quarténaire suivent cet ordre,

μάτων, διά τεσσάρων ές τάς είχοσιν, έχ προσθέσεος τελευτώσι..

- ς. Ου δύναται δε δλησι ήμερησιν ουδέν τουτέων άριθμέεσθαι άτρεκέως, οὐδὲ γάρ • έκαυτός τε καὶ οἱ μῆνες, ὅλησι ἡμέρησι πεφύχασιν άριθμέεσθαι.
- ζ. Μετά δε ταυτα εν τω άντεω τρόπω. κατά την άυτέην πρόσθεσιν, ή μέν πρώτη περίοδος τεσσάρων καὶ τρίηκοντα ήμερέων ή δέ δευτέρη τεσσαρήκουτα ήμερέων ή δε τρίτη έξήχοντα ήμερέων:
- ή. Τουτέων δε έν άρχησιν έςὶ χαλεπώτατα διαγινώσκειν τὰ μέλλοντα έν πλείςφ χρόνω πρίνεσθαι, όμοιόταται γάρ αἱ άρχαὶ είσιν ἀυτέων. ἀλλὰ χρη ἀπὸ τῆς πρώτης ήμέ 📜 ρης ενθυμέεσθαι, και κατά έκάς ην τετράδα προστιθεμένην έπισκέπτεσθαι, και οὐ λήσει, THE TREVETAL TO votompine Fire une 38 xal n χόσμου.

## 78. IPOUNDZTIKON;

- θ. Τὰ δέ ἐν. ἐλαχίς χρόνο μέλλοντα: πρίνεσθαι, ἐυπετές ερα προγινώ σκε αθαι, μές · γις α γὰρ τὰ διαφέροντα, ἀπ' ἀρχῆς ἀυτέων ἐςί.
- ί. Οἱ μέν γὰρ περιεσόμενοι, εὖπνοεί τε, καὶ ἀνώδυνοι εἰσι, καὶ κειμώνεαι τὰς, νύκ-τας, τά τε ἄλλα σημηΐα ἔχουσιν ἀσφαλέστατα.
- ιά. Οἱ δὲ ἀπολλύμενοι, δύσπνοοι γίνουται, ἀλλοφάσσοντες, ἀγρυπνέοντες, τέντε ἄλλα σημήτα κάκιςα ἔχοντες.
- εδ΄. Ωε ούν πουτέων ούτω γινομένων, ξυμβάλλεσθαι χρή κατά τε του χρόνου, κατά τε την πρόσθεσιν έκάζην, έπὶ την κρίσιν ἰόντων των νουσημάτων.
- ιγ΄. Κατά δὲ τὸν ἀυτον λόγον, καὶ τῆσε γυναιξί αἱ κρίσεες ἐκ τῶν τόκων γίνονται.
- ιά. Κεφαλός δε δάνου ισχυραί το καυ ξυνεχέες ξύν πυρετώ, πο μέν τι τών θανος.

9: Il est plus facile de prévoir quand les malaties seront jugées en peu de temps; can les différences qui les distinguents, les différences percentes, des le commencement.

respirent, facilement, sont exempts de douleurs; ils dorment les nuits, et présentent, tous les signes les plus avantageux.

11. Gent, an contraire, qui doivento mourir, respirent difficilement, ont l'esprit égaré, ne dorment pas, et présentent tous les autres manyais signes.

12. Cela étapt, il faut, dans ses conjectures, avoir égard au temps et à chaque période des maladies qui tent. dent à se juger.

13. Chez les femmes, les jugemens, des maladies sont les mêmes après l'accouchement.

14. Les douleurs de tête violentes et collinues avec fièvre, sont très-fiquestes,

pour peu qu'il s'y joigne quelque signe mortel.

15. S'il n'existe aucun de ces signes, et que la douleur se soutienne au-delà de vingt jours avec la fièvre, il y a tont lieu de présumer qu'il surviendra une hémorrhagie du nez, ou quelque abcès yers les parties inférieures.

16. Tant que la douleur est récente, on peut espérer l'hémorrhagie du nez ou la suppuration, surtout si cette douleur a son siége aux tempes et au front.

17. On doit s'attendre que l'hémorrhagie arrivera de préférence aux sujets qui n'ont pas encore atteint trente-cinq ans, et la suppuration à ceux qui sont plus âgés,

18. La douleur aigue de l'oreille, avec une fievre violente et continue, est un mal très-redoutable; car il y a à craindre le délire et la mort Comme ce genre de douleur présente beaucoup de danger, il importe de faire promptement attention à tous les signes, depuis le premier jour-

τωδίων σημπίων προσγίνοιτο, ολέθριον πάρτα.

εί. Εὶ δὶ ἄτερ τῶν σημπίων τοιουτίων, ή 
δθύνη ὑπερβάλλοι είκοσι ἡμέρας, ὅ, τε πυρετὸς ἔχοι, ὑποσκέπτεσθαι χρη αϊματος ρῆξιν
διά ρινῶν, ἡ ἄλλην τινὰ ἀπόςασιν ἐς τὰ
κέτω χωρία.

ις . Ες' αν δε και ή οδύνη εη νεαρά, προσδέχεσθαι χρή αξματος ρηξιν διά ρινών, ή εκπύνσιν. άλλως τε κήν ή οδύνη περε τους προτάφους τε και το μετωπον έη.

εζ. Μάλλον δε χρή προσδέχεσθαι τοῦ μέν αξματος την ρηξή τοῦσι νεωτέροισι πέντε καὶ τριήκοντα έτέων, τοῦσι δε γεραιτέροισι, την έκπύησιν.

εή. Ωτός δε όξεη όδύνη ξύν πυρετώ ξυνεχεί τε καὶ ἰσχυρώ, δεινόν κίνδυνος γάρ
παραφρονησαι τον ἄνθρωπον, καὶ ἀπολέσθαι.
ώς οῦν τουτέου τοῦ τρόπου σφαλεροῦ ἐόντος, ταχέως δεί προσέχειν τὸν νόον τοῖσι
καρινίοσι πάσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης.

# HEORNOZTIKON.

**82** ··

ιό. Απολλυμτας δέ οἱ μέν, νεάτερος τώνάνθρώπων ἐδδομαΐοι, καὶ ἔτι Θάσσον, ὑπὸ. τρῦ νοψεθματος τρωτέου, οἱ: δὲ, γέροντες, πολλῷ βραδύτερου, Οἔ, τε: γὰρ. πυρετεί, καὶ αἰ, παραφρασύναι, πέσου ἀυτέωπιν, ἐπιγίνου. ται: καὶ τὰ ὧτας διὰ τρῦτας φθάνει ἐνπυέπκεσ. θαι.

α. Δλίκιταψτηφε μέν τησε ήλιφέρσε ύποτροφαίς τη βνουσώμησης έπιγενόμεναι, άποστείνου ειτρούς πλείζονες οι δένκωτεροι, πρίν έκπυησαι το οής, όπολλυνται.

પ્રવંદ કે ક્ષાનો તેમ પુર હેમણે, જઈવાને કેસ કેસ કે પ્રવંદ કે કેસ કે જેવા તેમ જિલ્લો કે પ્રવંદ કે જેવા કે જેવા ક જેવાનો કે કેસ્સેન્ડ વર્ષો, પરબાદ સ્વાને સ્વાને પ્રવંદ કરે કે જેવા કે જેવા કે જેવા કે જેવા કે જેવા કે જેવા કે જ જો કે તેને કે જેવા કે

κδ. Φάρυγξ δε ελχουμένη, ξυν πυρετώ, δεινόν, άλλα πν τε καὶ άλλο σημήτον γένηται των προκεκριμένων πουηρών, προλέγειν ώς εν κινούνω είναι τον άνθρωπον.

. २२)- - Ağ (वेदेसभा व्यवस्था) वेदाग्वेरवर्ग्यः एर्वेभ-टांवर्जः २वो रहेक्स्ट्रान् वेसक्सर्विभागिक ३, वेशविक्सः एर्गेटक्ट्राक्षेत्र to. Les jounes-gena péristent de cette, maladia la saptième jour, ou mêmer phutthe, mais chez les visillards ce temps, et beaucoup plus long; en effet, ils sout bien moinamijeta à être pris de fièvre et de délire, et des-lors la suppuration de l'oraile peut s'établin.

20. Les récidives de la maladie sont functies à cet âge; les jeunes-gens périssent avant que la suppuration se soit déclarée.

22. Lorsqu'il acrive qu'un jeune sujet rend par l'oreille un pus blanc, et qu'on remarque quelque bon signe, on peut espérer la guérison,

22. L'ulcère de la gorge, avec fièvre, est up mal, très-grave; car s'il survient des signes qui ont été jugés mauvais, ou doit apmoncer que le malade est en danger,

23. L'angine est très dangereuse et... donne promptement le mort, quand.

elle ne fait rien paroître dans la gorgé ni au cou, qu'elle cause beaucoup de doule ir et l'orthopnée; elle se termine par suffocation le même jour où elle paraît, ou le deuxième, le troisième, le quatrième jour.

- 24. Celle qui cause également beaucoup de douleur, et produit de l'élévation et de la rougeur dans la gorge, est aussi très-mortelle; mais elle se prolonge un peu plus long-temps que la précédente, lorsque la rougeur est considérable.
- 25. Si l'érysipèle s'étend en même temps à la gorge et au cou, la maladie est encore plus longue que dans le cas précédent. On voit surtout réchapper ceux dont le cou et la poitrine sont rouges, pourvu que l'érysipèle ne rentre pas.

26. Mais si l'érysipèle ne se dissipe pas les jours critiques, ou si une tumeur ne se manifeste pas à l'extérieur, s'il ne sort pas de pus avec les crachats, si le φάρυγγι, μηθέν έκδηλον ποιέουσε, μήτε έν τῷ ἀυχένι, πλεῖζον τε πόνον παρέχουσι, καὶ ὀρθόπνοιαν. ἄυται γὰρ καὶ ἀυθημερὸν ἀποπνίγουσι, καὶ δευπεραῖον, καὶ τριταῖον, καὶ τεταρταῖον.

αδ . Ο αόσαι δε τὰ μεν άλλα παραπλησίως πόνον παρεχουσιν, επαίρονται δε, και ερυθέματα εν τῆ φάρυγγι ποιέουσιν, ολέθριαι μεν κάρτα, χρονιώτεραι δε ολίγω των πρόσθεν, ἦν τὸ ερύθημα μέγα γίνηται.

κέ. Οπόσοισι δε ξυνεξερευθίει φάρυγξ καὶ • ἀυχὴν, αῦται δὴ χρονιώτεραι, καὶ μάλιςα ἐξ ἀυτέων περιφεύγουσιν, ἢν ὅ, τε ἀυχὴν καὶ τὸ ςῆθος ἐρύθημα ἔχη, καὶ μὴ παλινδρομέη τὸ ἐρυσίπελας ἔσω.

κς'. Ην δε μήτε εν ήμερησι κρισιμοισιν Δερανίζηται το ερύσιπελας, μήτε φύματος ξωςραφέντος εν τῷ ἔξω χωρίω, μήτε πύον Δεποδήσση, ἐπιδίως τε καὶ ἀπόνως ἔχειν δοκόη, Βάνατον σημαίνει, η ύποςροφήν του έρυθήματος.

, κζ. Ασφαλές ερον δε το ερύθημα και το οιδημα ώς μάλις α έξω τρέπευθαι ήν δε ές των πλεύμρνα πραπέη παράνοι άν τε ποιέει, και έμπυς ε έξι άντρων ώς τές πολλώ γίνονται.

κή. Οἱ δέ, γαργαρεώνες, ἐπικίνουνοι καὶ ἀποτάμνεσθαι, καὶ ἀποσχάζεσθαι, καὶ μεγάλοι. κρὶ γὰ κρὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ταὶ καὶ κρὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ πλλοιαι μηχανόμασι πειρῆσθαι κατισχναίνει κὶ τουτέω τῷ χρόνω. ὁπόταν δὶ ἀποκριθῆ ἄπαν δ δὴ ζαφυλὴν ἀυτὴν καλέουσι, καὶ γένηται τὰ μὲν ἄκρομ τοῦ γαργαρεώνος, μέζον τε καὶ περιφερές, τὸ δὲ αμωτέρω λεπτάτεω ρθυ, ἐν τουτέω τῷ καιρῷ, ἀσφαλες δὶαχειρές ἐεν. ἄμεινον δὲ καὶ: ὑποκενώσαντα τὰν κοικ

malade paroit ne pas souffrir, mais au contraire se trouver bien, oes signes annoncent la mort ou la rentrée de l'érysipèle.

27. Le plus san est que la rougeur et la turneur se manifestent au denors; car si le mal se porte sur le pouzzon, cela est suivi du délire, et la plupart des sujets tombent dans l'empyème.

28. It est dangereux de couper ou de scarifier la luette, ou d'y appliquer le feu, tant qu'elle est rouge et tuméfiée; car il peut-survenir des hémorrhagies et l'inflammation. Durant tout ce temps, on tâchera, par d'autres moyens; de diminuer son volume. Lorsque tout ce que nous nommons staphyle ou le raisin sera dissipé, et que la luette paroîtra, plus allongée, ronde à sa pointe et rétrécie à sa base, on peut, en ce moment, opérer avec sûreté. Mais il est toujours avantageux de ne procéden à l'opération qu'après avoir auparayant purgé le malade, si toute-

fois on en a le temps, et qu'il ne soit pas en danger de suffocation.

29. Toutes les fois que les fièvres cessent dans des jours non critiques, et sans aucuns signes décrétoires, il faut s'attendre à des rechutes.

30. Quand un malade dont l'état tend évidemment à la guérison a une fièvre qui se prolonge, sans douleur causée par quelque inflammation, ou sans cause manifeste, il doit s'attendre à un dépôt avec tumeur et douleur, à l'une ou à l'autre des articulations, et surtout à celles des parties inférieures.

51. De tels abcès surviennent plus ordinairement et en moins de temps, chez les sujets âgés de trente ans.

5a. On doit présumer quelque abcès des que la fièvre continue passe vingt jours. Les vieillards y sont peu λίου Χειρουργίη Χρέεσθαι, πο ε, τε Χρένος κίου Χοιρός, και μη αποπυίγοται διοθρωπος.

- κό. Ο κόσοισι δ' άν οί πυρετοί παύωνται, μότε σημηίων γενομένων λυτηρίων, μότε έν προσδέχεσθαι χων τουτέοισε.
- λ'. Όςτς δ' άν τών πυρετών μηχύνη, πε
  ριεςηχώς διαχειμένου τοῦ ἀνθρώπου, μηχέτι

  εδύνης έχούσης διὰ φλεγμονήν τινα, μήτε διὰ

  πρόφασιν ἄλλην μηδεμίην ἐμφανέα, τουτέφ

  προσδέχεσθαι ἀπόςασιν μετὰ οἰδήματός τε,

  καὶ ὁδύνης ἔς τι τῶν ἀρθρών, καὶ ὁυχ ἦασον

  έχ τῶν χάτω.
- λά. Μάλλον δε γίνονται, και εν ελάσσονε Χρόνω, αι τοιαυται άπος άσεις, τοίσι νεωτέροισι τριήκοντα έτέων.
- λό. Υποσκέπτεσθαι δὲ χρή ἐυθέως τὰ περὶ τῆς ἀποςάσεος, ἡν εἴκοσι ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχων ὑπερδάλλη, τοῖσι δὲ πρεσδυτέ-

ρρισιώσσον, γίνεται, πολυχρουιοντέρου έδντος τοй πυρετού: Άρν: δε την μέν. τοιαύτην ἀπόςασιν προσδέχεσθαι, ζηνεχέρς ξάντος του πυρετού.

Αγ΄. Ες δέπτεταρεκίου κατακτήτουμθους ής. διαλείπη τε, και καταλαμδάνη , παταλαυτική νον τρόπου, και ταυτα ποιέων τῷ φθινηπώρο προσπελάση.

λά. Ωσπεριάξιτοϊσι νευνώρουσι τοῦ πριήπροτα έτέων αι ἀποςάφεις γένοντας, οὖτω οἱ τεταρταϊοί μάλλου τοῖαι τριήκουται ἐδέρο, πρι-γέραισέρωσι.

λέ. Τὰς δὲ ἀποςάσεας εἰδεναι χρη, τοῦ χειμώνος μαλλου γινεμένας, χρονιώτερον τε παυομένας, ήσσον δὲ παλινδρομεύσας.

λς΄. Οςις δὲ ἄν ἐν πυρετῷ μὴ θανατὼδεί, φῆ τὴν κεφαλὴν ἀλγέειν, ἡ καὶ ὀρφνώδες τι πρὸ τῶν ὀφθαλμών φαίνεσθαι, ἡν καὶ καρ-

sujets, même lorsque la fièvre se prolonge plus long-temps. Si elle est continue, il faut s'attendre indubitablement à un tel dépôt.

- 53. Si la fievre a des intermissions, et prend sans aucun type régulier, en se prolongeant ainsi jusqu'à l'automne, attendez vous qu'elle se changera enfievre quarte.
- 54. Commo les abcès surviennent de préférence aux sujets qui ont moins de trente ans, de même la fièvre quarte attaque plus ordinairement ceux qui sont agés de trente ans et au-delà.
- 35. Il faut savoir aussi que les abces, surviennent plutôt en hiver, qu'ils sont, plus longs à guérir, et moins sujets à rentrer.
- 36. Dans une fièvra qui n'est pas mortelle, si un malade se plaint de douleun de tâte, et d'avoir comme une espèce de nuage devant les yeux, et qu'il-

lui survienne de la cardialgie, il est pris d'avoir un vomissement de bile.

- 37. Si un frisson vient à se déclarer, et qu'il y ait refroidissement de la partie inférieure de la région précordiale, le vomissement aura lieu encore plus tôt. Si dans ce moment le malade prend un peu d'alimens ou de boisson, il vomira très-promptement.
- 58. Ceux dont l'état laborieux commence au premier jour de la maladie, et qui sont plus accablés le quatre et le cinq, sont délivrés le sept.
- 39. Cependant la plupart ne commencent à éprouver cet état pénible qu'au troisième jour, et sont dans toute la violence du mal le cinquième: alors ils sont délivrés le neuvième ou onzième.
- 40. Lorsque l'état laborieux commence seulement au cinquième jour, la maladie est jugée alors au quatorzième, si toutefois les autres signes sont conformes à ce qui s'est passé auparayant.

λωγμός τουτέφ προσγένηται, χολώδης έμετος πάρεςαι.

λζ. Ην δε καὶ ρίγος προσγένηται, καὶ τὰ κάτω μέρη τοῦ ὑποχονδρίου ψυχρά ἔχη, καὶ βασσον ἔτι ὁ ἔμετος παρέςαι. ἢν δε τι καὶ πίη, ἢ φάγη, ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον, κάρτα τα ταχέως ἐμέεται.

λή. Τουτέων δε οίστν αν αρξηται ο πόνος τη πρώτη ήμερη γίνεσθαι, τεταρταίοι πιεζεύνται μαλλον, και πεμπταίοι, ες δε την εβδόμην απαλλάσσονται.

λθ. Οἱ μέν τοι πλεῦνες ἀντέων, ἄρχονται μέν πονέεσθαι τριταῖοι χειμάζονται δὲ μάλιςα πεμπταῖοι ἀπαλλάσσονται δὲ ἐνναταῖοι, δ ἐνδεχαταῖοι.

μ. Ο δ δ αν άρξωνται πεμπταίοι πονέεσ-Θαι, καὶ τὰ άλλα κατὰ λόγον ἀυτέοισι τών πρόσθεν γίνηται, ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην πρίνεται ἡ νοῦσος. pak. Therear de raura, there were diducted as an experience of receiving an existence of receiving an existence of the existe

μό. Οἶσι δέ ἀν τοιουτότρόπο πυρετῷ πεφαλήν ἀλγεῦσιν, ἀντὶ μέν τοῦ ὀρφνῶδές τι πρὸ τῶν ἀρθαλμῶν ὑρείψεσθαε, ἀρδλυωθμός γίνεται, ἡ μαρμαρυγαί πρόφαίνονται ἀντὶ δέ τοῦ καρδιώσσειν, ἐν τῷ ὑποχονδρίω ὑπὶ δεξιά, ἡ ἐπὶ ἀρεσερὰ, Ἐὐντείνεταὶ τε, μήτε Εὐν ὑδιημονῆ, ἀξια διά ριτῶν τονπέρισι ἡυῆναι προσδάκηνου, ἀντι τοῦ ἐμέτου.

μη'. Μάλλον δε και ενταύθα τοσε νεοεστ του αίματος την ρηξιν προσδέχεσθαι. το σε δε τριήκοντα έτεσι και γεραιτέροισι ήσσον, άλλά τους έμετους τουτέοισι προσδέχεσ-

μό . Τοίσι δε παιδίοισι σπασμοί γίνονται,

- if i. Gela a sien stant a l'égard des sommes que des feames, surtont dans les fevres tierces. Il en est de même chez les jeunes sujets, mais surtont dans les fevres dentimes, et les littéres légirintes.
- 42. Ceux qui, dans une fièvre de ce genre, éprouvent une douleur de tête, et qui, au lieu d'avoir une espèce de nuage devant les yeux, se plaignent de foiblesse dans la vue ou de voir des étincelles, tandis, qu'au défaut de la cardialgie ils éprouvent une tension à l'hypochondre, soit dans la partie droite ou gauche, mais sans douleur ni inflammation, doivent s'attendre à l'hémorrhagie du nez, au lieu du vomissement.
  - 43. Dans ce cas, on doit plutôt espérer l'hémorrhagie chez les jeunes-gens, mais beaucoup moins chez les sujets âgés detrente ans ou davantage: ceux-ci doivent plutôt s'attendre au vomissement.
    - Mis. Lies convulsions surviennent aux

enfans qui sont attaqués de fievre aigué ou de constipation du ventre, qui ont des frayeurs, des insomnies, ou qui crient douloureusement, changent de couleur, deviennent livides, pâles, verts ou rouges; or c'est ce qui arrive facilement aux plus jeunes enfans, c'est-à-dire depuis le premier âge jusqu'à sept ans.

45. Ceux qui sont plus âgés, de même que les hommes faits, n'éprouvent pas de convulsions dans les fièvres, à moins qu'elles ne soient accompagnées des symptômes les plus dangereux et les plus violens, tels que dans la phrénésie.

46. On conjecturera donc, soit pour la mort, soit pour la guérison, tant des enfans que des autres sujets, d'après la connoissance de tous les signes tels qu'ils ont été décrits ici en particulier.

47. Voilà ce que j'avois à dire touchant les maladies aignes et les affections qui en résultent.

48. Ainsi, pour pouvoir prédire avec

το ό πυρετός όξυς έτη, και τη γας τρ μτη ύποχωρέτη, και αγρυπνέωσι σε και έκπλαγέωσε, και κλαυθμυρίζωσε, και το χρώμα μεταδάλλωσε, και χλωρόν, ή πελιον, ή έρυθρον
Ισχωσε, γίνεται δε ταυτα έξ έτοιμοτότου μέν
τρίει παιδίρεσε τοίσε νεωτάτουσεν, ές τὰ έπτά έτες.

μέ. Τὰ δε πρεσδύτερα τῶν παιδίων, καὶ δι ἄνδρες οὐκέτι, ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ὑπὸ τῶν σπασμῶν άλίσκονται, ἢν μή τι τῶν σημηίων προσγένηται τῶν ἰσχυροτάτων τε καὶ κακίστων, οἴέπερ ἐν τῆσι φρενίτισι γίνεται.

ης. Τούς δε απολεομένους τε από περυπομένους των ππιδίων τε από των άλλων, ταμπέρεπθαι ποίσι ξύμπασι σημαίοισι, ως επί έκάς σισι έκας α διαγέγραπται.

μζ. Ταύτα δε λέγω, περί τε τών δξέων ξουσημάτων, και όσα έκ τουτέων γίνετοι.

μή. Χρή δε του μελλουτα δρθώς προγισ

### PROGNOSTICS.

52. D'après cela, on doit saveir pourquoi il n'y a rien d'étonnant que la plupart de ces mêmes signes se rencontrent dans ces mêmes régions, si l'on sait les distinguer et en tirer de justes conséquences.

53. Il seroit superflu de desirer ici le nom des maladies que j'ai omis; car il est facile de connoître, d'après ces mêmes signes, toutes celles qui se jugent dans les périodes indiquées.

FIN DES PROGNOSTICS.

justesse quels sont les malades qui réchapperont et ceux qui mourront, et si la maladie doit durer peu de jours ou plus long-temps, il faut avoir appris à bien juger tous les signes, en comparant leur degré de force mutuelle, suivant ce que nous en avons écrit, tant à l'égard des autres choses, que des urines et des crachats, surtout ceux qui sont mêlés de pus et de bile.

- 49. Il importe aussi de remarquer promptement le cours des maladies qui sont toujours épidémiques, et d'être au fait de la constitution de la saison.
- 50. L'on doit connoître tout ce qui a rapport aux signes et aux indications, et ne point oublier que, dans toutes les années et les saisons, les mauvais signes sont les précurseurs du mal, et les bons sont les précurseurs du bien.
- 51. En effet, tous les signes que j'ai décrits se montrent conformes à la vérité en Lybie, à Délos et en Scythie,

# ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ. Π**ΡΟΡΡΗΤΙΚΟ**Ν.

BIBAION HPOTON.

# PRORRHÉTIQUES D'HIPPOCRATE.

LIVRE PREMIER.

## ANALYSE

DU

### I LIVRE DES PRORRHÉTIQUES.

Le premier et le second livre des Prédictions n'ont absolument entr'eux rien de commun que le titre; ils ne se ressemblent ni sous le rapport de la composition, ni par le stylé. En consultant l'analyse qui est jointe au second livre des Prédictions, on pourrase convaincre que ce traité est essentiellement didactique. Le premier livre, au contraire, ne présente que de faibles traces d'une composition régulière; peut-être ne craindrions-nous pas d'affirmer qu'il a rapport aux fièvres

ANALYSE DU I" LIVRE, etc. 105 aiguës épidémiques. Le sujet, qui est ici extrêmement varié, ne se prête que difficilement à l'analyse. Cependant on découvre qu'il roule presque en entier sur les signes qui annoncent la phrénésie, le délire et les convulsions. Ces accidens surviennent particulièrement dans les fièvres ataxique et adynamique. L'hémorrhagie du nez et les parotides terminent souvent ces maladies. Aussi les signes de ces divers genres de crises sont décrits fort au long dans ce traité. Les insomnies, les soubresauts des tendons, la sputation fréquente, l'aphonie et l'altération de la voix, sont les symptômes ordinaires des fièvres adynamique et ataxique, surtout épidémiques. Ils sont examinés ici successivement, et considérés particulièrement sous le rapport de la phrénésie, du délire et

106 - ANALYSE DU I" LIVRE

des convulsions. Enfin, l'hémorrhagie du nez, l'éruption des menstrues, les hémorrhoïdes, les déjections et les vomissemens de bile jaune ou noire, la crise par les urines et les sueurs, les abcès des articulations et les parotides surviennent fréquemment dans les fièvres aiguës, et accompagnent aussi quelquefois les fièvres adynamique et ataxique. Presque tout le sujet du premier livre des Prorrhétiques roule sur la connoissance de ces crises, et les signes qui font prévoir leur issue prochaine. D'après cette analogie, peut-être doit-on conclure que le traité dont il est question seroit le résultat d'observations puisées dans les épidémies. A la vérité, on y trouve des sentences qui ne doivent être considérées que comme ayant rap port aux maladies aigues en général, soitque l'auteur ait voulu seuloment se tappelerses observations particulières, soit qu'il n'ait fait que des extraits qu'il devoit rédiger ensuite pour en former un corps de doctrine présentée sous la forme d'aphorismes, ce qui me paroît le plus probable.

Mais des citations individuelles ne peuvent appartenir à un traité purement aphoristique; et nous voyons les noms de plusieurs malades figurer dans le premier livre des Prédictions. Il est hors de doute que cet ouvrage devoit être retouché, et que dans l'origine il auroit été composé ne un opuntue pro memoria, comme sembleroient le prouver les citations individuelles des noms des malades. C'est aussi le sentiment de Mercuriali. Dans cette supposition, ces légères imperfections auroient disparu. Mais il est question

### 108 ANALYSE DU I" LIVRE

de reproches beaucoup plus fondés. Nous avons dit que le sujet est ici déterminé, sur ce que les fièvres aiguës sporadiques présentent très-rarement les signes de la phrénésie, du délire et des convulsions, au lieu que ces accidens accompagnent fréquemment les fièvres aigues épidémiques. Leurs symptômes sont surtout bien caractérisés dans le premier livre des Prédictions; mais ils sont peut-être un peu trop multipliés; des doutes qui se renouvellent souvent semblent jeter de l'incertitude sur le prognostic. Enfin, le style de cet ouvrage est éminemment serré et concis; il en devient quelquefois obscur; il est très-inférieur aux aphorismes, pour la clarté du sujet et la pureté des expressions : les mots paroissent souvent détournés de leur acception naturelle; ce sont

toutes ces conséquences dont on s'est appuyé pour prouver que le premier livre des Prédictions n'est pas d'Hippocrate. Et en effet, une sorte d'hésitation qui règne dans plusieurs endroits de cet ouvrage sembleroit prouver qu'ici ce n'est point le maître qui a parlé, mais qu'il est interrogé par un de ses disciples. Il est à remarquer que tous les ouvrages d'Hippocrate portent l'empreinte de son génie : ce sont des préceptes qu'il donne avec l'assurance qu'ils sont toujours vrais. Je n'hésite donc pas de croire que ce Traité est de Thessalus, fils d'Hippocrate. Il n'en mérite pas moins toute notre attention. Les faits y sont fidèlement observés. Nous ajouterons, pour dernière conclusion, que le plan ainsi que le but de l'ouvrage nous paroissent bien remplis. Quant au style,

la méthode aphoristique n'exige pas une élégance recherchée dans les expressions; il suffit qu'elles peignent bien les objets. Dans la description des signes, ce mérite l'emportera toujours sur l'afféterie et la richesse pompeuse des expressions. Le sujet de ce livre me paroît donc en quelque sorte entièrement consacré à l'exposition des signes prognostiques des fièvres aiguës, surtout épidémiques, comme les Prognostics traitent spécialement des maladies aigues en général. Il est en effet bien remarquable que le premier livre des Prédictions analysé exactement dans la table, se trouve compris presque tout entier, précisément à l'article des sièvres de mauvais caractère. Il suffit pour se convaincre de la vérité de mon assertion de jeter les yeux sur cet article. Frappé

### DES PRORRHÉTIQUES.

du rapport surprenant qu'il y a entre la récapitulation des signes de ce genre de maladie, et de ceux qui font la majeure partie de ce traité, j'ai pu mettre au jour mes conjectures avec connoissance de cause. On sait d'ailleurs qu'Hippocrate et ses disciples avoient eu de fréquentes occasions d'observer ce genre de fièvre, qui n'est peut-être qu'un typhus contagieux, ce que j'ai desiré prouver dans mon analyse. On ne peut douter que, dans cet ouvrage, les signes ne soient peints avec une grande vérité. Conséquemment, sous le rapport de l'observation, ce sera toujours le livre de la nature.

# *IPOPPHTIKON.*

#### BIBAION A.

ά. Ο ε κωματώδεες εν άρχησε γινόμενες, μετά κεφαλής, όσφόρς, ύποχονδρίου, τραχήλου όδύνης, άγρυπνέοντες, ήράγε φρενιτικοί είσι; μυκτήρ εν τουτέοισι άποστάζων, δλέθριον, άλλως τε καὶ ήν τεταρταίρισε έρχομένοισι.

β. Κοιλίης περίπλυσις έξέρυθρος, κακόν μέν έν άπασι τοίσι νουσήμασι, ούχ ήκιςα δέ έπὶ τοίσι προειρημένοισι.

γ. Αί δασηΐαι γλώσσαι, καὶ κατάξηροι, φρενιτικαί.

δ. Τὰ ἐπὶ ταραχώδεσι ἀγρύπνοισι,

# PRORRHÉTIQUES.

## LIVRE PREMIER.

- i. Caux qui, au commencement des maladies, tombent dans un assoupissement comateux, avec insomnies et douleurs aux lombes, à la tête, au cou et aux lippochondres, ne sont-ils pas phré-hétiques? L'écoulement de quelques gouttes de sang par le nez est un signe funeste, surtout au commencement du quatrième jour.
- Tout flux de ventre rouge est un mauvais signe dans toutes les maladies, mais surtout dans les cas précédens.
- 3. Le gonssement et l'aridité de la langue sont des indices de phrénésie.
  - 4. L'urine décolorée dans laquelle

## 114 PRORRHETIQUES L' flottent des nuages ou énéorêmes noirs, de petites sueurs avec trouble et insom-

de petites sueurs avec trouble et ins nies, présagent la phrénésie.

- 5. Les rêves deviennent des signes manifestes chez les phrénétiques.
- 6. La sputation fréquente, s'il s'y joint quelque autre signe, est un indice de phrénésie.
- 7. C'est un mauvais signe lorsqu'une violente ardeur subsiste dans l'hypochondre après le déclin de la fièvre, surtout s'il y a de petites sueurs.
- 8. Les délires qui surviennent aux malades très-affoiblis sont très-funestes, comme l'eprouva Thrasynon.
- g. Aux phrénésies violentes succèdent les tremblemens.
  - 10. Les vomissemens érugineux qui surviennent dans de violentes douleurs de tête, avec surdité et insomnies, annoncent un délire très-prochain.
  - 11. Dans les maladies aigues, si la gorge, devenue douloureuse, paroit

ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ ά. 113 εὖρα ἄχροα, μέλανα, ἐναιωρεύμενα ἐφ' ἰδρῶ- 
ἐτ, φρενιτικά.

- έ. Ενύπνιά τε έν φρενιτικοΐσιν έναργέα.
- ς. Δνάχρεμψις πυκνή, ήν δή τι και άλλο σημήτον προσή, φρενιτικόν.
- ζ. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα καύματα ἐν ὑποχωνδρίω, πυρετοῦ περιψυχθέντος, κακὸν, ἄλλως τε κὴν ἐφ' ἰδρώσι.
- ή. Δί προεξαδυνατησάντων παραφροσύναι κάκιςαι, οίον καὶ Θρασύνοντι.
- Tà จุกรมะาะหล่ หรลหะหญีร , รากนณ์อิส ระจางหนัร.
- ί. Τὰ ἐν κεφαλαλγίησιν ἰώδεα ἐμέσματα ἐ μετὰ κωφώσεος ἀγρυπνώδεα, ταχὺ ἐκμαίνει.
- ιά. Τά ἐν ὀξέσι κατὰ φάρυγγα ὀδυνώδεα ο ἀσχνὰ, σμικρὰ, πνιγώδεα, ὅτε χάνοι μὰ

116 ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ ά. ἐπιδίως ξυνάγειν τε καὶ κλείειν τὸ ζόμα, παρακρουζικά. ἐκ τουτέων φρενιτικοὶ καὶ ὁλές. Θριοι.

εδ΄. Εν τοίσευ φρεγιτικοίσευ έν ἀρχῆ τὸ ἐπιεικὲς, πυκνὰ δὶ μεταπίπτειν, κακὰν τοιούτου καὶ πτυελισμὸς, κακόν.

ιγ΄. Εν τοΐσι φρενιτικοΐσι λευκή διαχώρησις, κακόν, ώς καὶ τῷ Αρχεκράτει. ἦράγε ἐπὶ τουτέοισι καὶ νωθρότης γίνεται; ῥέγος ἐπὶ τουτέοισι, κάκιζον.

ιδ. Τοίσι εξιζαμένοισι -μελαγχολικώς, οίσι τρόμοι επιγίνονται, κακόηθες.

εί. Οι έκςάντες, όξίως επεπυρέξαντες ξύν ίδρωτε, φρενετικοί γίνονται.

# PRORRHÉTIQUES 1. 227 lisse, et rétrécie au point de faire crain-

dre la suffocation, et que la bouche me puisse s'ouvrir ou se fermer qu'avec difficulté, ces signes annoncent le délire; d'où résultent la phrénésie et la mort.

12. C'est un mauvais agne, dans la phrénésie, lorsque tout paroît modéré su commencement, et qu'il survient de fréquens changemens. La sputation fréquente est également de mauvais augure.

13. Les déjections alvines grises ou blanches sont funestes aux phrénétiques, comme on l'observa chez Archecrate. Remarquez s'il ne survient pas d'engour-dissement : le rigor qui paroît alors est un signe funeste.

14. Ceux qui ont un violent délire, et à qui il survient des tremblement, sont affectés dangereusement.

15. Les malades dont l'esprit se trouble violemment, et chez lesquels la sièvre redouble avec des sueurs, devienment phrénétiques.

### 118 PRORRHÉTIQUES L

- 16. Les phrénétiques boivent pen; sont affectés du moindre bruit, et pris de tremblemens.
- 17. Si, après un vomissement avec des anxiétés, la voix est très aigue, et que les yeux deviennent ternes, cela annonce une violente aliénation d'esprit, comme il arriva à la femme d'Hermozyge, laquelle périt dans de violens accès de délire, qui furent précédés d'aphonie.
- 18. Dans une fievre ardente, lorsqu'il survient un tintement d'oreille, avec trouble de la vue et pesanteur aux narines, les malades sont à la veille d'une violente aliénation d'esprit.
- 19. Les délires avec voix aigue, tremblement spasmodique de la langue, et la voix elle-même devenue tremblante, sont suivis de violens accès de manie: s'il survient de la roideur, ce signe est mortel.
- 20. La langue devenue tremblante indique que l'esprit n'est pas bien pré-

### APOPPHTIKON &.

114

- ις. Οι φρενιτικοί βραχυπόται, ψόφου καθαπτόμενοι, τρομωδεςς.
- τζ. Τα έξ έμέτου άσώδεος, κλαγγώδης φωνή, δηματα έπίχνουν ἴσχοντα, μανικα, •οίον και ή Ερμοζύγου έκμανείσα όξέως, ἄφωνος ἀπέθανε.
- τά. Εν πυρετώ κανδιάδε έχων προγενομένων μετά ἀμελυωγμοῦ , «αὶ κατά τὰς ἡῖνας προσελθόντος βάρεος, ἐξίςανται μελαγχολικώς.
- εθ. Αι παρακρούστες ξὺν φωνή κλαγγώδει, γλώσσης σπασμοὶ τρομώδεες καὶ ἄυται τρομώδεες γενόμεναι, ἐξίζανται. σκληρυσμός τουτέοισιν ὅλέθριον.
- κ'. Δί τρομώδεες γλώσσαι σημήτον ούχ ίδρυμένης γνώμης.

#### те проррнтіков 4

κά. Εκὶ τοῖσι χολώδεσι ἀκρήτοισι διαχωρήμασι τὸ ἀφρώδες ἐπάνθεσμα, καιὰν, Φλλως τε καὶ ἀσφύν προπληπκότι, καὶ παρενεχθέντι.

κό. Τὰ ἀραιὰ κατὰ πλευρον το τουτίας στο άλγήματα, παραφροσύνην σημαίνει.

κγ. Δί μετά λυγγός άφωνίαι, κάκιζον.

nd . Δί μετά διλύστος άφωνίαι, πάπεςον.

κέ. Εν άφωνίη πνεύμα, οίον τοίσι πνεγομένοισε πρόχειρου, πουπρόν. Νράγε καλ παρακρουςικόν τὸ τοιούτου.

κς. Δί ἐκ' δλίγον θρασέαι παρακρούσεες, Απριώδεες είσε.

κζ. Δί μετά καταψύζεος οὐκ ἀπυρέτρο ἐφιδρώοντι τὰ άνω, δυσφορίαι, φρενιτικαὶ,

### PRORRHÉTIQUES 1. 191

- 21. Les déjections bilieuses sans mélange, et avec une efflorescence spumeuse, sont de mauvais augure, surtout quand il y a des douleurs aux lombes et du délire.
- 22. Quand des douleurs légères aux côtés surviennent comme dans les circonstances précédentes, elles annoncent le délire.
- 23. Le hoquet avec perte de la patole est un très-mauvais signe.
- 24. La perte de la parole, avec la prostration des forces, est un signe funete.
- 25. L'aphonie, et la respiration comme dans un état de suffocation, sont des signes pernicieux. Peut-être cela sera-til suivi du délire.
- 26. Le délire qui, en peu de temps; est farouche, tient de la fureur.
- 27. Les anxiétés avec des frissonnemens, chez un malade qui a la fièvre et de

# 122 PROBRHÉTIQUES !.

petites sueurs aux parcies supérieures, annoncent la phrénésie, comme dans Aristagoras, et l'issue en est ordinairement funeste.

28. La fréquente variation des symptimes, dans la platinistie, est un signe de speames.

29. L'usine qu'en sond sans en asois aucun souvenir, est un signe martel; elle ressemble alors à celle dont en a remué le sédiment.

30. Ceux qui ont des palpitations par rout le corps, meurent dans l'aphone.

31. Chez les phrénétiques, fe crachement réitéré, avec refroidissement, indispue le vomissement de matières naires.

52. La surdité, et l'urine très ronge, qui ne forme point de dépêt, et dans laquelle flottent des nuages ou énémes mes, auroncent le délire. L'ictère qui paroît alors est mauvais e s'il est suivi de fatuité, ce signe est également mauvais : dans ce cas'les malades perdent la parole, mais sans lésion des autres

(ώς και Αριςαγόρη ), παι μέν τοι και όλέθριαι.

χή. Τὰ ἐν φρενίτισι πυχνὰ μεταπίπτον»
τα, σπασμώδεα.

κθ . Τὰ οὐρούμενα μὴ ὑπομνησάντων ; ἐλέθρια. ἦράγε τουτέοισιν οὐρέεται , οἶον εἰ τὴν ὑπόςασιν ἀναταράξειας ;

λ΄. Οι παλμώδεες δι' όλου, πράγε άφωνος τελεμτώσε;

λά. Τὰ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσι μετὰ καταψύτ ξεος πτυελίζοντα , μέλανα ἐμέεται.

36. Κώφωσις, καὶ οῦρα ἀκατάζατα; ἐξέρυθρα, ἐναιωρεύμενα, παρακρουςικά. τοῖσι τοιουτέοισι» ἐκτεροῦσθαι, κακόν. κακὰ δὲ καὶ ἡ ἐπὶ ἰκτέρω μώρωσις. τουτέους ἀφώνους μὲν, αἰσθανομένους δὲ ξυμβαίνει γίνεσω ἀπι. εξικει δὲ καὶ ἀκαι καταρρήγωνται του-

#### npopphtikon &

τέοισιν, οίον εγένετο Ερμίππω, και απέβανε,

λγ΄. Κώφωσις έν όξέσι και ταραχώδεσι; παρακολουθούσα, κακόν.

λό. Αι τρομώδεες, άσαφεες, ψηλαφώδες παρακρούσεες, πάνυ φρενετικαι, ώς και τψ Δεδυμάρχω εν Κώ.

λέ. Δὶ ἐχ ρίγεος νωθρότητες, οὐ πάνυ παρ' ἐωὐτέοισι.

λς. Οι περί δμφαλόν πόνοι παλμώδεις, ξχουσι μέν τι καὶ γνώμης παράφορον. περί κρίσιν δὲ τουτέοισι πνεύμα δλις ξύν τόνο διέρχεται. καὶ οἱ κατά γαςροκνωμίαν πόνοι, ἐν τρυτέοισι γνώμης παράφοροι.

A, He evalupula re re gope , rou sare

# FRORRÉTIQUES 1. 125 sens. Je crois même qu'ils auront des selles copieuses, comme il arriva à Her-

mippus, qui y succomba.

33. Dans les maladies aigués accompagnées d'un grand trouble, la surdité qui survient est un mauvais signe.

54. Les délires avec tremblemens, suivis de parole mai articulée, et durant lesquels les malades palpent de côté et d'autres, tremnent tout-à-fait de la phrémère, comme on l'observa chez Didymarque de Cos.

55. La stapeur à la suite du rigor indique que les malades n'ont plus l'es-

prit présent.

56. Les douleurs aves palpitation, aux environs de l'ombilic, présagent, jusqu'à un certain point, une aliénation d'esprit; mais au moment de la crise, peut - être rendra - t - on beaucoup de vents avec bruit. La douleur au gras des jumbes est aussi un signe de délire.

37. S'il y a des nuages dans l'urine, et que la douleur qui étoit fixée aux

## .125 PRORRHÉTIQUES L

jambes cesse tout-à-coup, le défirs est prochain : il est indiqué de môme par le tintement d'oreille.

38. Lorsque le ventre s'hemiste, c'est-à-dire quand il rend des selles liquides, sì elles sontsuivies de lassitude, de douleurs de tête, de soif, d'insomnies, de foiblesse, de parole mai atteculée, en doit s'attendre au délire.

39. Dans les maladies aignes, avoir de petites sueurs, surtout autour de la tête, avec de l'agitation, c'est un mauvais signe, principalement si les urines sont noires, et qu'il y ait du trouble dans la respiration.

40. La prostration des forces, sans aucune cause d'inanition ou d'évacuation, est un signe pernicieux.

41. Si le ventre est resserré, mis qu'étant forcé à se relâcher, il rendesent ment des matières dures et noires, par petites boules, comme les excrémens deche vre, et que quelques gouttes de sang s'éccoulent par le nez, ce signe est mauvais.

TP OFPHTIEON & tag

tis pupis ddydharot dawrabiriot, maga
poetuo' un sia megi igout rolauta.

λή. Επί κοιλίη ύγρη, κοπώδεί, κεφαλαλγικώ, διψώδεί, άγρύπου, άσαφεί, άδυνάτυ, οίσε τὰ τοιαύτα, έλπὶς ἐκςῦναι.

λό. Οἱ ἰφιδρόοντες καὶ μάλιςα κεφαλήν, ἐν ἀξέσεν ὑποθύσφοροι, κακόν, ἄλλως τε καὶ ἔπὶ οὕροισε μέλασι καὶ τὸ βολερόν ἐπὶ τουτέοισε πνεῦμα, κακόν.

μ. Δι παρά λόγον, κενεαγγικόν άδυμος μίαι, ούκ εούσης κενεαγγείης, κακόν.

μά. Κοιλίας ἀπολελαμμέναι, σμαρά δε μέλανα σπυραθώδεα πρός ἀνάγκην χαλώσαι ; κυκτήρ ἐπὶ τουτέρισι ἐπιμύμενος, κακόν.

## a npopphtikon &;

μό. Οίσιν ο εφύος άλγημα επί πουλύ ; μετά παύματος άσώδεος, έφιδρόοντες ούτοι, καπόν. ἦραγε τουτέοισι τρομώδεα γίνεται; παὶ φωνή δὲ ὡς ἐν ῥίγεϊ ἀυτοπτική;

μγ΄. Αχράια ἐπ' ἀμφότερα ταχύ μεταπίπσοντα, πακόν. καὶ δίψη τοιαύτη, πονηρόν.

μό . Επ ποσμίου βρασίη απόπρισις, καπόν.

μέ. Φωνή όξεη, ύποχονδρια τουτέρισαν Του εἰρύαται.

μς. Ομμα ἀμαυρούμενον, φλαῦρον. καὶ Τό πεπηγός καὶ ἀχλυῶδες, κακόν.

μζ. Οξυφωνίη πλαγγώδης, πουηρόν.

μή. Οδόντων πρίσις, όλέθριον, οίσι μά

## PRORRHÉTIQUES L. 139

42. Ceux dont la douleur des lombes dure depuis quelque temps avec beaucoup d'ardenr, jointe à des anxiétés, et qui ont de petites sueurs, sont dans un état dangereux. Observez s'il ne survient pas de tremblemens: la voix paroît alors telle que dans le rigor.

45. C'est un mauvais signe s'il survient des changemens rapides aux extrémités. Il en est de même des alterna-

tives de la soif.

44. La réponse brusque d'un malade qui a un caractère modéré, est un mauvais signe.

45. La voix très-aigue indique que les hypochondres sont retirés en de-

dans:

46: L'obscurcissement de la vue est un très-mauvais signe. Si les yeux paroissent fixes et ternes, cela est également d'un mauvais augure.

47. La voix aiguë et criarde est un

mauvais signe.

48. Le grincement de dents, quand

## 136 PRORAHĒTIQUES L

on n'en a point l'habitude en santé, est un signe de mort. S'il y a de la suffocation, le danger est extrême.

49. Le visage haut en couleur et l'air faronche sont des signes pernicieux.

50. Les déjections qui deviennent spumeuses et sans mélange, indiquent que le mal s'aggrave.

51. Dans les maladies aigues, la suppression d'urine, après un refroidissement, est un très-mauyais signe.

52. Des symptômes pernicieux qui s'adoucissent tout-à-coup sans oause mamifeste, sont des signes de mort.

53. Dans les maladies aigues bilieuses, les déjections blanches, écumeuse, traintes de bale tont autour, sont de mauvais augure. L'urine qui a des qualités semblables est également marvaise. Alors il faut examiner si le foie n'est pas malade.

54. Dans les fievres, la perte de la parole, comme dans les convulsions?

ξύνηθες και ύγιαίνουσι. πνιγμός εν τουτέοι-... σι, πάνη χαχόν.

- ν . Τὰ τελευτώντα ὑποχωρέματα ἐς ἀφρως δεα , ἄχρητα , παροξυντικά.
- νά. Δί εκ καταψύξεος εν εξέσν ουρων ἀπολήψεες, κάκιςαι.
- ν6'. Τὰ ὀλέθρια ἀσήμως ῥαςωνάσαντα Α Βάνατον στιμαίνει.
- νή. Τὰ ἐν όξέσι χολώδεσιν ἔκλευκα ἐ ἀφρώδεα, περίχολα διαχωρήματα, κακόν. κακὸυ δὲ καὶ οὖρα τοιάῦτα. ὅρα τουτέδισι» ὅπαρ ἐπώδυμον ;
- νό. Δι έν πυρετοίσι άφωνίαι σπασμώδια Φρέπον βτίςανται συρή, δλέβριας

## npopphtikon &

ıb

भी. अं देर सर्वप्रका वेक्क्यांवर , वैपवर्धियवरहार्द

νς. Οι έξ ύποχονδρίων άλγημάτων πυ÷ pετοί, κακοήθεες.

υζ. Δίψη παραλόγως λυθείση ἐν ἐξίσις. Σεκόν,

νή. Ιδρώς πουλύς άμα πυρετοίσεν όξίσι γενόμενος, φλαύρος.

νθ΄. Καὶ οῦρα δὲ ἐπίπονα, πονηρόν. καὶ Τὰ ἐρυθρὰ ἐκ τουτέων ἐπανθίσματα κατεχέμενα, καὶ τὰ ἰώδεα, πονηρά. καὶ τὸ σμικρὰ ἐπιφαίνεσθαι, οῖον ζάξεας.

ξ. Καὶ ἔμετοι μετά ποικιλίης, κακόν, Φλως τε καὶ ἐγκὸς ἀλλήλων ἰόνεων.

દ્વિત. Οχόσα કેમ સાહ્યાના વિશ્વમાર્થ લેમન

suivie de délire taciturne, est un signe mortel.

- 55. La perte de la parole, après un état très-pémble, dénote une mort très-doulourense.
- 56. Les fièvres qui surviennent à la suite de douleurs à l'hypochondre sont de mauvais caracière.
- 57. Dans les maladies aigues, la cessation de la soif, sans cause manifeste, est un signe pernicieux.

58. Une sueur copieuse, avec une fièvre très-aigue, est désavantageuse.

- 59. Des uriues laborieuses présagent du danger; il en est de même lorsqu'elles sont très-rouges, et avec des efflorescences de couleur de rouille, ou lorsqu'elles paroissent seulement par petites gouttes.
- 60. Les vomissemens dont les matières présentent différentes couleurs sont très-funestes, surtout quand ils sont très-rapprochés.
  - 61. Ceux qui, les jours critiques, se

## 134 PRORRHETIQUES 1.

refroidissent avec une agitation spasmodique et sans sueur, sont dans un état dangereux. Le frisson qui paroît alors est un mauvais signe.

62. Les vomissemens de matières sans mélange, et avec des anxiétés, sont pernicieux.

63. Un profond assoupissement est

toujours de mauvais augure.

64. La perte de connoissance, dans le frisson, est un signe funeste, de même qu'un profond oubli.

65. Le refroidissement à la suite du frisson, sans que la chaleur puisse se rétablir. est funeste.

66. Quand ceux qui ont eu des sueurs après un refroidissement redeviennent brûlans, cela est de mauvais augure. Une douleur ardente dans le côté, et un violent frisson, sont des signes pernicieux.

67. Une violente ardeur avec le frisson, dénote, jusqu'à un certain point, la présence du danger. L'ardeur du visage avec de petites sueurs, est aussi un trèsδρώτι περιψύχεται, κακόν και τὰ ἐπιβριγώς σαντα έκ τουτέων, κακά.

- ξ6'. Εμέσματα ἄχρητα, ἀσώδοα, πουνώ ρά.
- · ξη . Τὸ παράθες πράγε πανταχού πακόν ;
- , ξδ. Μετά ρίγεος άγνοιη, κακόν, κακόν δέ καὶ λήθη.
- ξέ. Δί έκ ρίγεος καταψύξεες, μιλ άναθερο μαινόμεναι, κακαί.
- ξς. Οἱ ἐκ καταψύζεος ἰδρώδεες ἀναθερμεινόμενοι, κακόν. ἐκίτουτέσισι ἐν πλευροῖοὰ καῦμα ἀδυνώδες, καὶ τὸ ἐκιβριγώσαι, κακόν.
- Εζ. Τὰ καυματώδεα βίγεα, ὑπό τι ὀλώ-Θρια. καὶ τὸ φλογώδες ἐν προσώπω μετέ ἰδρώτος ἐν τουτέοισι, κακόν. ἔπὶ τουτέοισω

τάς ... Η ΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ ά: τό ψύξις των οπιαθεν, σπασμόν έπικαλέςται.

ξή. Οι έφιδρόοντες άγρυπνοι, άναθερμαιυόμενοι, κακόν.

ξθ' - Εξ δαφύος αναθρομής δφθαλμοῦ ίλο λωσις, κακόν-

ό. Οδύνη ές ςπθος ίδρυνθείση ξύν νωθρότητι, κακόν. έπιπυρεττήναντες ούτοι καυστικοί, όξεως άποθνήσκουσι.

οά. Οἱ ἐπανεμεῦντες μέλανα, ἀπόσιτοι ; παράφοροι, κατ' κόνν σμικρὰ ἐδυνώδεες; ἄμμα θρασὺ, κεκλεισμένον, τουτέους μὰ Φαρμακευέειν ὀλέθριον γάρ.

οδ. Μηθέ τοὺς ἐποιδέοντας, σχοτώδεας, ἔν τῷ πλανᾶσθαι ἐκλείποντας, ἀποσίτους, ἀχρόους. PRORRHETIQUES 1. 137
mauvais signe. Dans ce cas, le refroidissement des parties postérieures provoque des spasmes.

68. Ceux qui ont de petites sueurs avec des insomnies, et qui ensuite redeviennent brûlans, sont affectés dangereusement.

69. Lorsque les douleurs des lombes remontent aux parties supérieures, et que les yeux sont affectés de strabisme, c'est un signe très-pernicieux.

70. Si une douleur se fixe sur la poitrine avec torpeur, c'est un mauvais signe; et s'il survient une fievre ardente, les sujets meurent promptement.

71. On ne purgera pas ceux qui vomissent des matières noires, ceux qui ont un violent dégoût, un peu de douleur au pubis, ni ceux dont l'œil est hagard ou fermé, car cela seroit peruicieux.

72. On évitera aussi de purger ceux qui sont un peu enflés, qui ont la vue obscurcie, éprouvent des défaillances, un violent dégoût, et ont mauvaise couleur.

## 33 PRORRHÉTIQUES É

- 75. L'on ne doit pas purger dans la fièvre les sujets qui sont très-abattes et très-assoupis, car cela seroit pernicieux.
- † 74. La douleur du cardia, avec tension à l'hypochondre et mal de tête, est de mauvais caractère, et indique un peu de gêne dans la respiration. Peuêtre ces malades mourront ils subitement comme Dysode, dont les urines exaltées étoient devenues très-rouges.
- ? 25. La douleur du cou est de mauvais augure dans toutes les fievres, mais surtout lorsqu'on a à craindre le délire.
- 76. Les fièvres où il survient de l'asy soupissement, de la lassitude, avec obscurcissement de la vue, des insomnies et de petites sueurs, sont de mauvais caractère.
- 77. Des frissons réitérés dans le dos et un état de malaise, indiquent une suppression d'arine avec douleur.
- 78. Les auxiétés et les efforts peur vomir, qui augmentent avec des pare-

ογ . Μηθέ τους εν πυρετώ, είχωματώθεες, κατακεκλασμένους ολέθριον γάρ.

οδ. Καρδίης πόνος άμα ύποχουδρίω ξουφ τόνω, και κεφαλαύγια, κακόηθες, και τι ασθματώδες. Τράγε έξακίνας ούτοι τολευκώσ σι; ώς εν Δυσώδει. τουτέω και ούρα έξυμωσ μένα, εγένετο βιαίως εξέρυθρα.

οέ. Τραχήλου πόνος, κακόν μέν ἐν ౘπαντι πυρετῷ. κάκιςον δὲ, οἶσιν ἐκμανῆναι ἐλπίς.

ος. Κωματώδεες, ποπιώδεες, άχλυώδεες, άγρυπνοι, εφιδρόοντες πυρετοί παποήθεες.

οζ. Αι έπ νώτου φρίκαι πυπναί, όζεως μεταπίπτουσαι, δύσφοροι, ούρου απόληψιν επώδυνον σημαίνουσαι

οή. Και οι άσσώδεες άνεμέτως παροξυτόμενοι, κακόν.

#### JAO RPOPPHTIKON &

οθ . Κατάψυξις μετά σπληρυσμού, συμήϊου ολέθριου.

π' - Από κοελίης λεπτά μή αἰσθανομένω διϊέναι , έόντι παρ' ἐωϋτέῷ , κακόν , οίον τῷ ὑπατικῶ.

πά. Τὰ σμικρὰ ἐμέσματα χολώδεα, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐπαγρυπνήσωσι. μυκτὴρ ἐν τουτέοισιν ἀποστάζων, ὁλέθριον.

πό. Ησε έκ τόκου γε λευκά, έπιζάντα τ' άμα πυρετώ, κώφωσες, καὶ ές πλευρόν εδύνη όξεη, εξέζανται όλεθρεως.

πγ . Ευ πυρετοίσι καυσώδεσιν ύποπεριψύχουσι, διαχωρήμασι ύδατοχόλοισι συχνοίσου, όφθαλμων ϊλλωσις, σημήτον κακόν, άλπ. λως τε και ην κάτοχοι γένωνται.

## PRORRHÉTIQUES I. 141 Sysmes sans vomissement, sont de mauvais augure.

79. Le refroidissement avec roideur est un signe mortel.

80. Les déjections liquides et involontaires, lorsqu'un malade a l'esprit présent, annoncent un état fâcheux, comme dans le flux hépatique.

81. Les petits vomissemens bilicux réitérés sont de mauvais augure, surtout s'il s'y joint des insomnies. L'écoulement de quelques gouttes de sang par le nez est un signe mortel.

82. Les nouvelles accouchées dont les lochies s'arrêtent, avec fievre, surdité et douleur aigue au côté, tombent dans un délire funeste.

83. Dans les fievres ardentes accompagnées de légers frissons, et avec des déjections fréquentes, aqueuses et mêlées de bile, si les yeux sont affectés de strabisme, c'est un mauvais signe; surtout quand il s'y joint un profond assoupissement qu'on nomme catechus.

## 46 PROBRHÉTIQUES L

- 84. Les apopiexies qui se terminent subitement et où la fievre se prolonge, sont mortelles, comme l'éprouva le fils de Numénius.
- 85. Si la douleur des lombes se porte à l'orifice supérieur de l'estomac, qu'il y ait de la fievre et des frissonnemens, un vomissement abondant de matières délayées et crues, du délire, perte de la parole, les malades vomissent ensuite des matières noires, et meurent.
- 86. Lorsque, dans les maladies algués, les yeux paroissent fermés, c'est un mauvais signe.
- 87. Ceux qui ont des douleurs aux lombes, et des anxiétés sans vomissement, s'ils éprouvent un délire avec fureur, on doit s'attendre qu'ils aurout des déjections de matières noires.
- 88. Les douleurs de gorge sans tupaeur, avec des anxiétés et suffocation, sant promptement mortelles.

nd. Tá dkanius ánondenneá ledquimes, intruperriveur. Resides, álides, siónreinenáuly é Nappeniau útés.

πέ. Εξ δοφύος αλγήματος άναδρομαί ές παρδίου, πυρετώθεες, φρικώθεες, άνεμέουσαι ύδατώθεα λεπτά πλέονα, παρεκεχθείσαι, άφωνοι, έμέσασαι μέλανα, τελευ-

πς. Ομματος κατάπλισις εν όξεσι, καπόν.

πζ. Ηρέγε, τοΐσι ἀσώδεσι ἀμεμέτοισι, ἐσφυαλγέσι, ἡν Βρασέως παρακρρύσωσικ ἐλπίς μέλανα ἀιελθεῖν;

πή. Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἐσχνὰ, κατάς δυσφορίης, πνιγώδης, όλεθρίη ὀξέως.

## 144 UPOPPHTIKON d.

- πό. Οίσε πνεύμα ἀνέλμεται, φωνή δί πνιγώδας, ό σπουδυλόςε έγκάθηται, τουτίοισιν έπὶ τών τελευτών, ώς συσπώντος τινές τὸ πνεύμα γίνεται.
- ζ. Οἱ κεφαλαλγικοὶ, κατόχως καρεκρούοντες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, ὅμμα
  Βρασύνοντες, ἀνθηροὶ, ὁπιαθοτονώθες γίνονται.
- ζά. Επὶ ὄμματων διαςροφή, πυρετώδες, κοπιώδες, ρίγος ολέθριον και οι κωματώδες ἐν τουτέοισε πονηρόν.
- ζε . Δί εν πυρετοίσι πρός υποχόνδρων δούναι, αναύδως, ανιδρώτι λυόμεναι, παποήθεες. τουτέοισιν εξ ίσχια άλγήματα, αμε παυσώδει πυρετώ, και ην κοιλίη καταρραγή, ελέθριον.
  - Li. Olde paval dua superside silei.

go. Ceux qui ont une douleur de tête avéc délire, stupeur profonde, suppression des selles, dont l'œil est hagard et le visage haut en couleur, sont pris bientôt après d'opisthotonos.

91. Dans les fievres accompagnées de lassitude, les yeux étant affectés de strabisme, le rigor qui survient est mortel. Un profond assoupissement est aussi un signe funeste.

92. Dans les fièvres, les douleurs à l'hypochondre qui privent de la parole, lorsqu'elles cessent sans sueur, annoncent qu'il y a de la malignité. Dans ce cas, si les douleurs se portent à l'ischium, et qu'il s'y joigne une fièvre ardente et des selles copieuses, c'est un signe mortel.

. 93. Ceux qui, dans les fièvres, im-

## 146 PROBRHÉTIQUES I.

médiatement après la crise, ont perdu la parole, sont ensuite pris de tremblemens, et meurent dans l'assoupissement.

o4. Ceux qui ont une violente ardeur, des absences d'esprit, une stupeur
profonde, dont les hypochondres varient, et le ventre reste élevé, qui ont du
dégoût, et de petites sueurs aux parties
supérieures, sont-ils menacés d'oppression? et s'ils rendent une urine blanche
semblable au sperme, le hoquet surviendra-t-il? y aura-t-il des selles spumoso-bilieuses? Une urine claire est
alors suivie de soulagement, et le ventre
se relâche avec trouble.

paroxysme chez les malades qui sont pris d'assoupissement à la suite d'évacuations spunaeuses.

do. L'aphonie après une violente douleur de tête, quand il survient des saeus, de la flèvre, et des déjections involontaires, si elles sont suivies de souΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ d. 147
πουσαι μετά πρίστο, τρομώδεις, πολ ποματώδεις τελευτώσε.

4δ. Οἶσι καυςτικὶ, κεξεωροφιένει, κάτοχα, πρικέλλοντα ὑποχόνδρια, καὶ κοιλίφω ἐπηρρένοι, σίτεν ἀπελελαμμένου, ἐφὶ ἰδρῶσι, ἄρα τουτέοισι, τὸ ೨ολερὸν πνεῦμα, καὶ τὸ γονοειδὲς ἐπελθὸν, λύγγα διασυμαίνει; καὶ κοιλίη δὲ ἔπαφρα χολώδεα προδιέρχεται; τὸ λαμπῶδες ἐν τουτέοισι ὡφελέει οὐρηθέν. κοιλίη δὲ τουτέοισι ἐπεταράσσεται.

Li. Clar nöpin flyveren in' appar nepridigreus, nuperol napoliveren ilis.

ίς'. Δί τα περελαλγίας άφωνίαι, άμα Εδρώτε πυρετώδεες χαλώνται τη δωντούς

#### 148 HPOPPHTIKON á.

έπανιέντα χρονιώτερον. ἐπιρριγώσαι τουτέοισι οὐ πονπρόν.

4ζ. Χείρες τρωμώδεες, πεφαλαλγίες, 
τραχήλου δουνώδεες, ύπόκωφοι, οὐρέοντες 
μέλανα δεδασυμένα. οἶσε ταῦτα ἔŋ, μέλανα 
προσδέχεσθαι ἥξειν, ολέθριον.

ζή. Δί μετ' έχλύσεος κατόχως ἀφωνίαι, δλέθριαι.

4θ΄. Πλευροῦ ἄλγημα ἐπὶ πτύσεσι χο λώδεσιν ἀλόγως ἀφανισθέν, ἐξίςανται.

φ. Επὶ τραχήλου ἀλγήματι πωματώσει, ιδρώδει, ποιλίη φυσσηθείσα, εἰ δέ τι πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλώσα, ὑποπεριπλευτείσα, ἐπ τρυτέων ἄχολα ἐπίζανται. τὰ τοιαῦτα διασωζόμενα μαπροτέρως διανωσέει, ῆράγε εἰσιν ἄχολοι περιπλύσεες ἐυηθέζεραι, παὶ τὸ φυσσώδες δγκὰ προσωφελέοι;

PRORRHÉTIQUES I. 149 lagement, la maladie se prolonge; ce n'est pas un mal alors si le rigor vient à se déclarer.

97. Ceux qui éprouvent un tremblement des mains, avec douleur à la tête et au cou, une légère surdité, et qui rendent des urines noires, épaisses, attendez-vous qu'ils auront des évacuations de matières noires; ce qui alors est un signe mortel.

98. La perte de la parole et la prostration des forces, avec une extrême stupeur, sont des signes mortels.

99. Lorsque la douleur de côté qui survient après des crachats bilieux, disparoît sans cause manifeste, cela est suivi du délire.

avec assoupissement et des sueurs, si le ventre se météorise, mais qu'étant forcé à se relâcher, il rende des matières liquides avec diarrhée, et qu'il y soit resté des matières non bilieuses, leur rétention prelonge la maladie. La diarrhée

150 PRORRHÉTIQUES L non bilieuse est-elle utile dans ce cas, et propre à dissiper la tuméfaction du ventre?

101. Si le ventre est tendu, mais qu'étant forcé à se relâcher, il rende des matières liquides, et se météorise aussitôt, cet état est spasmodique, comme en le remarqua à l'égard du fils d'Aspasius. Le rigor qui survient alors est mortel. En effet, ce malade éprouva des spasmes, fut attaqué d'emphysème, et languit fort long-temps. Il lui étoit survenu, à la bouche, une putridité verdâtre.

fixées insensiblement dans les lombes, remontent dans l'hypochondre, qu'elles occasionnent du dégoût et de la fièvre, si tout-à-coup il se manifeste un violent malde tête avec tension, il est suivi d'une mort aiguë comme dans les convulsions.

103. Les malades qui sont pris du rigor avec des paroxysmes qui augmentent vers la nuit, avec des insomnies, du ρά. Κοιλίης περίτασις πρός ἀνάγκην ύγρὰ χαλώσα, ταχὺ ὀγκουμένη, ἔχει τι ὁπασμώδες, οἰον καὶ τῷ Ασπασίου ὑιῷ. τὸ ἐπιβρίγοῦν τουτέσισι ὁλίθριον. ἐκ τουτέων σπασμώδης γεννηθὲις, καὶ ἐμφυσσηθεὶς, μακρότερον διανοσήσας, ζόματι σῆψις χλωρή ἐπεγένετο.

ρβ. Τὰ κακ' ἐκκῦν κακὰ λεπτός χρόνις ἀλγήματα, πρός ὑποχόνδριον γριφόμενας, ἀποσιτεκὰ, ἄμα πυρετῷ, τουτίοισιν ἐς κεφαλὴν ἄλγημα ξύντονον ελθόν, κτείνει ὅξέως τρόπω σπασμώδει.

ργ΄. Τὰ ἐπιρριγέοντα, καὶ ἐς νύκτα μάλλόν τι παροξυνόμενα, ἄγρυπνα, φλεδονώδεα ἐόντα ἐν τοῖσι ὅπνοισι ἔςτν ὅτε σῦρα ὑφ'

## 152 IPOPPHTIKON &.

έωϋτοὺς χαλώντα, ἐς σπασμοὺς ἀποτελευτά κωματώδεας.

- ρδ. Οἱ ἐξ ἀρχῆς ἐφιδρόοντες, οὖροισι πέπωσι καυςικοὶ, ἀκρίτως περιψύχοντες, διὰ ταχέως περικαέες, νωθροὶ, κωματώδεες, επασμώδεες, ολέθριοι.
- ρέ. Τήσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικά, καρώδεα μετά βάρεος γινόμενα, φλαύρα. ίσως δὲ ταυτέησι καί σπασμώδές τι παθείν ὀφείλει.
- ρς. Τά ἐν φάρυγγι ἰσχνῷ ἀλγήματα πνιγώδεα ἔχει τι σπασμῶδες, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ κεφαλῆς ὁρμῶντα, οἰον καὶ τῆ Θρασύνοντος ἀνεψιῆ.
  - ρζ. Τὰ τρομώθεα σπασμώθεα γενόμενα

délire pendant le sommeil, et qui quelquefois rendent leur urine involontaire ment, sont ensuite attaqués de convulsions, et meurent dans l'assoupissement.

104. Ceux qui, au commencement des maladies, ont de petites sueurs, une violente ardeur, avec des urines cuites, et auxquels il survient, sans cause manifeste, des frissons suivis d'alternatives de chaleur, puis de stupeur, d'assoupissement et de spasmes, sont affectés mortellement.

105. Les femmes grosses qui éprouvent tout-à-coup un violent mal dotête, avec pesanteur et un profond assoupissement, sont en danger: peut-être auront-elles des convulsions.

to6. Les violentes douleurs de gorge sans gonfiement et avec suffocation, font craindre des convulsions, surtout si ces douleurs viennent de la tête, comme on le remarqua chez la parente de Thrasynon.

107. Les tremblemens suivis de spas-

## 154 PRORRHETIQUES L.

mes après les sueurs sont sujets aux récidives. Le rigor qui survient sert de crise. Celui-ci est provoqué par une chaleur ardente des entrailles.

so8. La douleur aux lombes, à la tête et au cardia, qui est accompagnée d'une sputation violente, présage, jusqu'à un certain point, des convulsions,

109. Le rigor qui se déclare avec la crise est dangereux.

rendues avec trouble, de même que l'urine crue et aqueuse, sont suspectes.

nentgonfice, qu'il survient des borborygmes et des envies inutiles de rendre les excrémens, qu'il y a de la douleur au front, que les malades palpent de côté et d'autre, ont des lassitudes, ne peuvent supporter qu'avec douleur le contact des couvertures et des vêtemens; si ensuite ces symptômes s'aggravent, cet état devient très-fâcheux. Dans ce cas, un sommeil prolongé indique des convulsions, de δ ίδρωσι, φιλυπόςροφα. τουτέσισε ή κρίσις ἐπφριγρισμακικ. αύτοι έπιρριγέουσε περί κριλίου καύματε προκλήθεντες.

ρή. Οσφύος πόνος, και κεφαλαλήικος, και καρδιαληικός, μετά άναχρέμψεος βιαίκς, έχει τι σπασμώδες.

ρθ . Τὸ ὑπάρωνον άμα κρίσει βίγος.

ρί. Δπὸ, καιλίης ύποπέλια, ταραχώδεα, καὶ εὖρα λεπτὰ, καὶ ὑἀκτώδεα, ὕπρατα.

ριά. Φάρυγξ τρηχυνθείσα ἐπ' ἀλίγου, καὶ κοιλίη διαδορδορίζουσα κενῆσιν ἐξαναζάσεσι, καὶ μετώπου ἀλγήματα, ψηλαφώδεες, κοπιώδεες, ἐν ςρώμασι, καὶ ἰματίοισιν ὀδυνώδεες, τὰ ἐκ τουτέων ἀυξανόμενα, δύσκολα. ὑπνος πουλὺς ἐν τουτέοισι σπασμώδης, καὶ τὰ ἐς μέτωπον ἀλγήματα βαρέα, καὶ οῦρκοις δυσκολαίνουσα.

ριδ'. Ο υρου επίζασις, οίσι ρίγεα, και επί τοίσι σπασμώθεσι, οίον και αυτέν φρίξασα επίδρωσε.

ριγ΄. Αι ἄχρητοι τελευτώσαι καθάρσεις, έν ἄπασι παροξυντικαί. τουτέοισι δὲ καὶ πάνυ ἐκ τοιουτέων καὶ τὰ παρ' οὖς ἀνίςανται.

ρεδ . Δί ταραχώδεες Βρασύταται ἐπεγερσίες, σπασμώδεες, ἄλλως τε καὶ μετ' ἰδρωτος.

ριέ. Και αι τραχήλου, και αι μεταφρένου καταψύξεες δοκέουσαι, και όλου δε του σώματος, εν τουτέοισι και άφρώδεες ουρήσεες, άμα άψυχίη, και όμματων άμαυρώσις, σπασμόν έγγυς σημαίνει.

ρις. Πήχεος άλγήματα μετά τραχήλου, σπασμώδεα. ἀπό προσώπου δε ταῦτα, καὶ κατά φάρυγγα, ἦχοι συχνοί σιελίζοντες. ἐν

## PRORRHÉTIQUES 1. 15

même que la douleur au front avec pesanteur, et la difficulté d'uriner.

- \* 112. La suppression d'urine survient après le rigor et dans les spasmes, comme il arvivà à cette femme qui fut prise de fisson et ent ensuite de petites sueurs.
- être sans mélange indiquent en tout temps que le mal s'aggrave. On voit surtout celles-ci être suivies de parotides.
- 114. Le réveil avec trouble et un air hagard annoncent des convulsions, surtout s'il y a de petites sueurs.
- 115. Si les refroidissemens qui se sont d'abord manifestés au cou et au des, se communiquent aux autres parties, et qu'il survienne des défaillances avec obscurcissement de la vue et des urines spumeuses, cela indique des convulsions prochaines.
- 116. Les douleurs au cou jointes à celles du coude, sont des signes de spasmes: ceux-ci commencent d'abord à la face, et se portent ensuite au pha-

## PRORAHÉTIQUAS.L

rynx, sont accompagnés de tintement d'oreille et de salivation. En pareil cas, les sneurs qui surviennent pendant le sommeil sont avantageuses. En général, ces malades se trouvent bien de sueurs. Mais tout devient suppertable si les douleurs descendent aux parties inférieures.

- avec douleurs de tête et suppression de selles, font craindre des convulsions.
- 118. Les déjections un peu friables, mais humides, avec refroidissement et non sans fièvre, sont très-mauvaises, surtouts'il survient un frisson violent qui intercepte les urines et les selles, avec douleur. En pareille circonstance, l'assoupissement dénote, jusqu'à un certain point, des spasmes; du moins je n'en serois pas surpris.
- 119. Dans les maladies aignes, les efforts inutiles pour vomir sont de mauvais augure, de même que les déjections

τουτίοισι εν ύπνοίσι ίδρωτες, άγαθοί. ἄράγε και τῷ ίδρωτι κουφίζεσθαι τοῖσι πλείζοισι οὐ κουρρόν; οἱ ἐς τὰ κάτω μέρεα πόνοι, τουφτίσισι εὐφοροι.

ριζ. Οἱ ἐν πυρεφαΐστυ ἐφιδρόοντες, κεφαλαλγίες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, σπασμώδεις.

ριή. Τὰ ὑποψάθυρα ὑγρὰ διαχωρήματα περιψύχοντα, οὐκ ἀπύρως, φλαῦρα. τὰ ἐπὶ τουτέοισι ρίγεα, κύζιν, καὶ κοιλίνν ἐπελαμ-δάνοντα, ὀδυνώδεα. ἦρα τὸ κωματώδες τουτίοισιν ἔχει τι σπασμώδες; οὐκ ἄν Βαυμάσαμι.

ριθ΄. Τὰ ἐν ὀξέσι ἐμετωθέως ελκόμενα,

φλαϋρα. καὶ αὶ λευκαὶ διαχωρήσεες, θύσκολω δηλισχρα ἐκ τουτέων διεξελθόντα, ἐξέσ-

#### ace npopphtikon á.

τανται καύματι πολλώ, οί έκ τουτέων κωματώδες νωθροί, ἀπογίνονται. τὰ έκ τοιουτέων μακροτέρως ἐπινοσέει. ἦρα περὶ κρίσιο
οὖτοι ξηρώδεες δύσπνοοι;

ρχ΄. Τὰ ἐξ ὀσφύος ἐς τράχηλον, και κεφαλήν ἀναδιδόντα, και παραλύσαντα παραπληκτικόν τρόπον, σπασμώδεα, παρακρουστικά. ἦράγε καὶ λύεται τὰ τοιαῦτα σπασμῷ;
ἐκ τῶν τοιουτέων ποικίλως διανοσέουσ:, καὶ
δτὰ τῶν ἀυτέων ἰόντες.

ρχά. Οἱ ἐν ὑςεριχοῖσιν ἀπύρως σπασμοὶ, εὐχερέες, οἰον και Δορκάδι.

ραθ Κύζις αποληφθείσα, άλλως τε καί

entièrement blanches et laborieuses. Celles qui n'ont aucune viscosité, et qui sont accompagnées de beaucoup d'ardeur interne, indiquent une aliénation d'esprit. Il en résulte un état de stupeur avec assoupissement; mais alors la madadie se prolonge. Vers la crise, y aura-t-il sécheresse et difficulté dans la respiration?

120. Lorsque les douleurs des lombes se portent au cou et à la tête, et qu'elles sont suivies de la perte des mouvemens, comme dans la paraplégie, il en résulte des spasmes et une aliénation d'esprit; mais peut-être les spasmes feront-ils cesser cet état. Ou bien la maladie se prolonge avec différentes alternatives, et à peu-près avec les mêmes symptômes.

121. Les femmes attaquées de suffocation hystérique sans fièvre, éprouvent facilement des convulsions, comme il arriva à la femme de Dorcas.

122. La suppression d'urine, surtout

#### 162 PRORRHÉTIQUES L

avec douleur de tête, présage, jusqu'à un certain point, des spasmes: dans ce cas, les défaillances et l'assempissement annoncent un état fâcheux, sans néarmoins être funeste. Peut-être cela sera-til suivi du délise.

125. La fracture des os des tempes cause des spasmes; on bien arriventils parce que le blessé étoit dans l'ivresse ou parce qu'il aura perdu heaucoup de sang : examinez si cela n'auroit pas en effet produit les spasmes.

124. Si un malade qui a la fièvre vient à être pris de salivation avec des sueurs, cela n'est pas contraire. Le ventre se relâchera peut-être pendant plusieurs jours, à ce que je crois, ou peutêtre surviendra-t-il quelque dépôt aux articulations.

125. Les délires qui, en peu de temps, sont fiers et hagards, sont produits par l'atrabile. S'ils viennent de la suppression des menstrues, ils passent à l'état μετά πεφαλαλγίης, έχει τι σπασμώδες. τὰ παρποδίως ἐν τουπίοισιν ἐπλυόμενα, δύσκολα, οὐ μὴν όλέθρια. ἦράχε παὶ παρπερουπτικόν τὸ τοιοῦτον;

ρχ΄. Ηράγε καὶ περὶ κρόταφον ός έων διακοπαὶ απασμόν Επικαλέονται; ἃ τὸ, μεθώοντα κληγῶναι; ἃ τὸ, ἐνῆναι πουλὶ ἐν ἀρχῷν σ, εἰ τοῦτο ποιέει σπασμώδου;

ραί. Εν ίδρωτι πτώελα παραβρίοντα πυρονώβει έώντε, εὐήθεα. Κράγε τουτίσισιν ἐπὶ τινας ἡμέρας χοιλίαι χαθυγραίνονται; οίμαι. ἦράγε τουτέσισιν ἐς ἄρθρον ἀπόςημα ἔσεσθαι.

ρχί. Τὰ ἐπ' ολίγου θρασίως παρακρούουτα, μέλαγχολικά. ἦν δὲ ἀπὸ γυναικητων ἔη, θηριώδεα. ἐπὶ πλίονα δὲ ταῦτα ξυμπίπτει.

#### 61 POPPHTIKON &.

πράγε καὶ σπασμώδεες άυται; πρεγε καὶ μετὰ κάρου ἀφωνίας σπασμώδεες άυται; οίον τῆ τοῦ Σκυθέως Βυγατρὶ, πρξατο γυναικήων παρέοντων.

ρχς'. Οίσιν εν σπασμώδεσιν όφθαλμοι ixλάμπουσιν άτενέως, ούτε παρ' εωϋτοίσι είσι, διανοσέουσι τε μαχροτέρως.

ρχζ'. Τὰ ἀνάπαλιν αἰμορραγεύντα, κακόν. οίον ἐπὶ σπληνὶ μεγάλω ἐκ δεξιοῦ ρέων, καὶ τὰ κατ' ὑποχόνδριον ώσαὐτως, ἐφιδρώντι δὲ κάκιον.

ρχή. Εχ ρινών σμικροϊσι ίδρώσι περιψυ∙ χόμενα, καποήθεα, μοχθηρά.

ρχθ. Μετ' αἰμορραγίην μελάνων δίοδος,

de fureur, comme cela arrive souvent. Les femmes n'éprouvent-elles pas alors des convulsions. La perte de la parole avec assoupissement en est-elle un préssge, comme chez la fille du corroyeur, laquelle alors étoit au moment de ses menstrues.

126. Ceux qui, dans les spasmes ; ont les yeux étincelans et le regard fixe, n'ont plus l'esprit présent, et alors le mal devient plus violent et plus long.

127: Les hémorrhagies qui ont lieu du côté opposé à l'endroit affecté sont désavantageuses, par exemple si le sang vient de la narine droite tandis qu'il y a gouflement de la rate; il en est de même pour l'hypuchondre droit. Mais le mai est encore plus grand's'il y a de petites sueurs aux parties supérieures.

128. Le refroidissement et dé petites sueure; après une hémorrhagie du nez, sont des signes dangereux et de manvais caractère.

129. Les selles noires, après une bé-

#### os prorrhétiques l

morrhagie, sont de mauvais angure, de même que les déjections très-rouges, surtont si cette hémorrhagie arrive le quatrième jour : les sujets sont pris alors d'un profond esseupissément, et meurent dans les convulsions, après avoir rendu des matières noires, et ayant le ventre gonfié.

150. Les plaies qui donnent lien à des hémorrhagies avec de petites sucurs; annoncent qu'il y a de la malignité. Les sujets meurent sans qu'on s'y attende

et en parlant.

131. Dans les maladies aigues; la surdité qui survient après une courte hémorrhagie du nez, et des déjections de matières noires, est de mauvais augure. Si le malade rend du sang par les selles, ce signe est mortel. Manale cas contesire, l'hémorrhagie dissipe le sardité.

152. La cardialgie et la douleur des lombes sont des signes d'hémorrholdes. Je pense même que déjà le flux a prénacóv. Tompá di mit tá ifipulpa. Äpáye terapratetes rauta aimopómytes; nomatódesc én resevrien oraspó redeurósam. Äpa telánom spádiediláven, nai noeling inapleisus;

ρλ'. Τὰ αἰμορραγεύντα ἐφιδρόοντα τρώματα, κακοήθεα. οὖτοι διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτώσι.

ρλά. Η μετ' αιμορραγίην βραχηίην, και μελάνων διαχώρησιν, έν όξέσε κώφωσες, κακόν. αίματος διαχώρησες έν τουτέοισε; ελέξειον, κάξοντιν δε λύει.

ρδ. Οσφύτ ἐπωδύνο καρδιαλγικά προστόντα σημήτα αἰμοβραγώδεα, οἶμαι δὲ καὶ προγενόμενα. : ρλή . Τὰ τεταγμένοιαι χρόνοιαιν αίμορος γεύντα, διψώδεα, δύσκολα, έκλυόμενα, μό αίμορραγόσαντα, έπιληπτικά τελευτά.

ρλο. Τὰ ἐυθυ: ταραχώδοα, ἄγρυκνα, ὰποςάξαντα, ἐκταῖα κουφισθέντα, νύκτα κονήσαντα ἐς τὴν ἄυριον ἐφιδρώσαντα, κατενεχθέντα, παρακρούσαντα, αἰμορραγήσει λαύρως. ἦράγε τὸ ὑδατώδες οὐρον τοιοῦτόν τι
σημαίνει;

ρλέ. Οίσιν αίμορραγίαι πλευνες, προτληλυθότος χρόνου ποιλίαι πονηρεύουται, πν μή τὰ οῦρα πεπανθή.

ρλς'. Εν πρισόμεισι περεφήζεσε τών πιμορραγιών αί νεανιπαί, πάπιςαι.

ρλζ. Οι καρηθαρικοί, κατά βρέγμα όδυνώδεες, άγρυπνοι, αιμορραγικοί, άλλως το και ήν τι εν τραχήλω έντείνει. 133. Les hémorrhagies périodiques, avec soif, et un état de malaise suivi de foiblesses, finissent par l'épilepaie, si elles sont totalement supprimées.

134. Des malaises subits avec insomnies annoncent que l'hémorrhagie sera abondante, lorsqu'il y a soulagement le sixième jour, qu'on rend quelques gouttes de sang par le noz, que la nuit est fâcheuse, avec sueurs jusqu'au lendemain, et qu'il y a assoupissement et délire. L'urine aqueuse n'en est-elle pas un présage?

135. Ceux qui ont éprouvé des hémorrhagies fréquentes, ont ensuite le ventre fost dérangé, à moins que l'urine ne présente des signes de coction.

136. Les violentes hémorrhagies avec refroidissement, les jours critiques, sont très-mauvaises.

137. Ceux qui sentent une douleur au sommet de la tête, avec pesanteur, et qui ne dorment pas, auront une hémorrhagie, surtout s'il y a tension au cou.

#### 270 PRORRHÉTIQUES L

insomnies et des anxiétés, sont à la veille d'une hémorrhagie, surtout si le sang n'a point encore paru. Sera-ce après des frissons?

yeux annoncent l'hémorrhagie du nez.

140. Ceux dont les selles se sont arrêtées, qui ont des hémorrhagies et des frissons, ne seront-ils pas affectés de lienterie avec dureté du ventre, ou pentêtre ont-ils des ascarides, ou bien y a-t-il l'un et l'autre.

141. Ceux dont les douleurs des lombes se portent à la tête et aux mains avec engourdissement et cardialgie, qui abondent en humeurs séreuses, ont des hémorrhagies abondantes, et leur ventre se relâche avec grand trouble.

142. Ceux qui, après des hémorrhagies abondantes et réitérées, rendent fréquemment des selles noires, ont des hémorrhoïdes lorsque les hémorrhagies s'arrêtent. Il leur survient des douleurs ρλή. Τὰ ἀγρυπνήσαντα ἐξαπίνης ἀλυσμῷ εἰμορραγέει ἄλλως τε καὶ ἢν μή τι προερρύ». ἔράγε φρίξαντα;

ρλθ . Τραχήλου οδυνώδεα, δμματα εξέρυθρα, αἰμορραγικά.

ρμ΄. Οίσι χοιλίης ἐπιςάσης αἰμορραγέει, καὶ ἐπιριγέει, ἦρα χοιλίκ λειεντεριώδης, καὶ ἐπίσκληρος, ἡ ἀσκαρίδες, ἡ ἀψφότερον;

ρμά. Οίσιν εξ όσφύος άναδρομή ες κεφαλήν, και χετρας, ναρκώδεες, καρδιαλγικοί, εχωρώδεες, αιμορραγέουσι λάδρως, και κοιλίκ δε καταρρήγνυται τουτέοισι ταραχώδεσι.

ρμό Οίσι ἐπ' αἰμορραγίη λαύρως πυκνή, μελάνων συχνών διαχώρησις, ἐπίτασις αἰμορραγέουσι, ούτοι κοιλίης ἐδυνώδεες, ἄμα δέ τινι ρύσει εῦφοροι. ὅρα ούτοι ψυχροίσε

# ηγο ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ & Δφ' ίδρωσε πολλοϊσε το άνανεταρχημένον έν τουτέοισε ούρον ού ποναρόν, ούδε το ύπιςά-

τουτέοισι ο ύρον ο ὑπονπρόν, ο ὐθέ τὸ ὑπιςάμενον γονοειδές. ἐπίσυχνον δὰ «ὖτοι ὑθατώ-Εκα ο ὑρέουσι.

ρμή. Οξσι αν από ρινών έπικώφωσις, και νωθρίη σμικρά ή απόςαξις, έχει τι δύσκολον. έμετος τουτέοισι ξυμφέρει, καὶ κοιλίης παραχή.

ρμό. Οἶσιν ἐκ βίγεος πυρετοὶ κοπιώδεις, γυναικήῖα κατατρέχει. τράχηλος δὲ ἐν τουτέοισι ὀδυνώδης, αἰμοβραγικόν.

ρμέ. Καὶ διὰ ρίνων αίμορραγήσαι έλπίζειν τὰ σείοντα περαλήν, καὶ τὰ ἡχώδεα αίμορραγέει, ἡ γυναικήτα καταδιδάζει. ἄλλως τε καὶ ἡν κατὰ ράχιν καύμα παρακολουθήση, ἴσως δὲ καὶ δυσεντερικόν.

### PRORRHÉTIQUES L 23

de ventre; mais ils sont soulagés par un léger écoulement de sang. Observez s'ilne se manifeste pas des sueurs froides abondantes. L'urine trouble n'est pas mauvaise ici, ni même le sédiment semblable au sperme; mais plus ordinairement l'urine est aqueuse.

145. Ceux quirendent quelques gouttes de sang par le nez, et suxquels il survient une légère arrêlité et de l'engeur dissement, sont dans un état facheux. Le vomissement et les déjections avec trouble du ventre sont utiles à ces malades.

144. Les femmes qui ont des fristons et de la fièvre, avec des lassitudes, sont au moment de l'évacuation menstruelle; et s'il y a douleur au cou, celu annonce l'hémorrhagie du nez-

145. Quand il y a un certain trouble, avec des battemens ou pulsations datis la tête, et tintement d'oreille, il faut s'attendre à l'hémorrhagie du nez ou à l'éraption des menstrues, surtout s'il y a sensation de chaleur à l'épine du dos.

- 274 PRORRHÉTIQUES L Mais peut-être surviendra-t-il la dysenterie.
- 146. Les battemens ou pulsatione dans le ventre, avec élévation et tension oblongue de l'hypochondre, annoncent l'hémorrhagie: on a alors des frissonnemens.
- 147. Une hémorrhagie du nez violente et tres-abondante peut jeter dans des convulsions : alors la saignée guérit.
- 148. Les fréquentes envies d'aller à la selle, tandis qu'on ne rend que des matières jaunâtres, visqueuses, avec peu d'excrémens, qu'il y a des douleurs à l'hypochondre droit et au côté, sont des signes d'ictère. Examinez si à la fin des déjections les malades sont très-abattus. Je crois qu'il leur surviendra une hémorrhagie: dans ce cas, elle est indiquée par la tension et la douleur des lombes.
- 149. La tension des hypochondres, avec pesanteur de tête, surdité et obs-

ημς. Καὶ οἱ κατὰ κοιλίπο παλμοὶ, ὑποχουδρίου ἐντάσει ὑπομάκρο, ὀγκώδει, αἰμορραφικοὶ. φρικώδεες οὐτοι.

ρμζ. Εχ ρινών λαύρα, βίαια, πολλέ ρυίντα, έτοιμον ές σπασμούς προσάγεται, γλεδοτομίη λύει.

ρμή. Αι πυνναί και κατά σμικρά έπαναςάσεες, υπόξανθοι, γλίσχραι, Έχουσαι σμικρά κοπρώδεα, μετ' υποχουδρίου άλγήματος, και πλευρου, ικτεριώδεες. ήρα δε ἐπιςάντων ἀυτών ούτοι ἐκλύονται; οίμαι τέ και αίμοβραγέει. τουτέοισι τάσις ὀσφύος; ἀλγήματα ἐν τουτέοισιν, αίμοβραγικα.

εμθ. Υποχουδρίου τάσις μετά καρηδα-

#### 76 NPOPPHTIKON &

ρίης, καὶ κωφώσεος, καὶ τὰ πρὸς ἀυγάς ὀχλέοντα, αἰμοβραγικά.

ρν. Ενδεκαταίοισι ζάξεες δύσκολαι, άλλως τε καί ην έπιζάξη.

ρνά. Τὰ ἐν φρίπησιν ἄμα ἰδρώσαντα πρισ σίμως, ἐς δὲ τὴν ἄυριον φρίξαντα, παραλόγως ἀγρυπνέοντα, ἀἰμορραγήθειν ὑξομα.

ρν6'. Οίσεν ἐξ ἀρχῆς αἰμοξέραγίαι λαῦραι, ἐῖγος ἴζησι ἐύσεν.

ρνή. Εξ αίμορραγίης ρίγεα, μακρά.

ρνό. Οίσε πεφαλαλγίαι, και τραχήλου πόνοι, και δλου δέ τις ακρατήτη του σωματός τρομώδης, κιμορραγικά λύουσιν. ἀτάρ παι χρόνω οῦτω λύονται.

ρνέ. Οὖρα τοἶσι παρ' ὧτα ταχὺ καὶ ἐπ' ολίγον πεπαινόμενα, φλαῦρα. καὶ τὸ καταψύχεσθαι ὧδε, πονηρόν.

ρυς. Τὰ ὑποκαρώδεα, ἐκτερώδεα, οὐ πὰ-

PRORRETIQUES I. 1777 curcissement de la vue, annoncent l'hémorrhagie du nez.

150. Les saignemens de nez goutte à goutte, au onzième jour, sont fâcheux,

surtout s'ils reparoissent.

151. Dans des sueurs eritiques, des frissons qui continuent jusqu'au lendemain, avec insomnies sans cause, me paroissent annoncer une hémorrhagie.

152. Quand les hémorrhagies sont très-abondantes dès le principe, le froid

en arrête l'écoulement.

153. Dans les violentes hémorrhagies, les frissons sont de longue durée.

154. Ceux qui ont des douleurs à la tête et au cou, avec une foiblesse générale et des tremblemens, guérissent par des hémorrhagies; mais le temps seul suffit aussi pour les guérir.

155. Dans le cas de parotides, des urines cuites prématurément et en peu de temps sont mauvaises; les frissons sont également mauvais.

156. Quand il y a assoupissement

8.

#### 128 PRORRHÉTIQUES L

avec ictère, et diminution de sensibilité, si le hoquet survient, le ventre se relâchera ou se resserrera; les sujets tombent dans la foiblesse. Se forme-t-il alors quelque dépôt aux oreilles?

157. La suppression d'urine à la suite du rigor est de mauvais augure, surtout si c'est après un assoupissement profond. Faut-il s'attendre à des parotides?

158. C'est un mauvais signe quand les excrémens déposent une matière limoneuse un peu livide, à la suite de vives douleurs des intestins. Cela désigne-t-il quelque affection des hypochondres? je crois que c'est du côté droit. On observe alors une grande foiblesse. Se formera-t-il dans peu des parotides douloureuses? S'il survient un flux de ventre, il est toujours funeste.

159. Il faut surtout s'attendre à des parotides après des insomnies accompagnées d'anxiétés.

160. Dans les affections iliaques, quand les déjections sont très-fétides,

τα αἰσθανόμενα. οἶσι λύγγες, ποιλίπ παταφρήγνυται, ἴσως καὶ ἐπίςασις, οὖτοὶ ἐκλύον: ται. ἦρα τουτέοισι καὶ τὰ παρὰ τὰ ὧτα ;

ρνζ. Τα ἐπισχημένα, μετὰ ῥίγεος οὖρα πονηρὰ, ἄλλως τε καὶ προκαρωθέντα. τὰ παρ' οὖς, ῆρα ἐπὶ τουτέοισιν ἐλπίς;

ρνή. Επ τροφώθεος ὑπόςασις ὶλυώδης; ὑποπέλιος, κακή ἦράγε ἐκ τῶν ὑποχονδρίων ἀδυνάται, δοκέω δὲ δέξιον, ἐκλύονται. ἦρα τὰ παρ' ὧτα τοιουτέοισιν ἀδυνώδεα ἐπ' ὀλίγος τοιλίη καταβραγέτσα τουτέοισιν ἐν ἄπααιν ὀλέθριον.

ρνθ΄. Εν τισίν ἀσώδεσιν άγρυπνίησε , τὰ: παρ' οὖς μάλιςα.

gt . Ent citerest du sudent, muger@ etfil

#### is kozitutece 😘 😘

θπόχουδρίω μετεώρω χρουιωτέρω, τὰ καν' όδε έπαρθέντας κέτείνες.

- ρξά. Επ πωφώσεος ἐπιειπώς τὰ παρ' ὧτα, ἄλλως τε παὶ δυ ἀσώδές τι ἐπιγέννται, παὶ ἐσεσι πωματώδεσου, Ἐπι τουλέσισι μαλλοπ.
- ρξ6'. Τὰ παρ' ὧτα φλαῦρα τοῖσι παραπληγικοῖσι.
- ρξή. Τὰ σπασμώδεκ τρέπον παρυξυνήμενα κατόχως, τὰ πυμ' εῦς ἀψέςθοι.
- ρξό. Το σπασμάθες, προμάθες, ασώ δες, κατόχως, σμικρά παρ' ούς έπιπαροξυνόμενα.
- ρξέ. Ηράγε είσι τὰ παρ' ὧτα κεφαλαίγικοί; πράγε και ἐπιδρώσι τὰ ἄνω; πραγε καὶ ἐπιβριγέουσιν; εῖτα καὶ κοιλίη καταβράγνυται, καί τι κωματώδες; πράγε καὶ ὑδατώἐκα όὐρα, ἐναιωρεύμενα λὲυκοῖσι, καὶ που-

FRORRETIQUES I. 1814 fa'il y a fièvre aigue et que l'hypochondre reste long-temps tenda, les pa-

rotides qui surviennent sont mortelles.

161. On voit s'élèver des parotides après qu'on a observé une légère surdite, surtout s'il s'y joint un peu d'an-

dite, surtout s'il s'y joint un peu d'annêté et de l'assoupissement, mais particulierement avec le dernier symptôme.

162. Les parotides, avec perte de

sentiment, sont tres-mauvaises.

165. Les paroxysmes qui s'annoncent avec les caractères de spasmes et une profonde stupeur, désignent l'éruption des parotides.

164. Les spaimes, les tremblemens avec des anxiétés et un profond assouplissement, annoncent qu'il se fera quel-

que dépôt aux oreilles.

r65. Observez, quand les malades sont à la veille de parotides, s'ils n'ont pas de douleurs de tête, de petites sueurs aux parties supérieures, et alternativement de légers frissons, ou un flux de ventre et de l'assoupissement. Examines

#### 160 PRORRHÉTIQUES L

aussi si l'urine aqueuse, avec des nuages fétides et mélangés de blanc, ne précède pas l'éruption de ces tumeurs. Avec une telle urine, y a-t-il quelques gouttes de sang rendues par le nez? la langue est-elle lisse et point apre?

166. On doit s'attendre qu'il surviendra de larges parotides aux sujets attaqués d'ictère, qui ont la respiration gênée, une fièvre aigue avec des frissons, et s'il y a, en outre, dureté des hypochondres.

167. L'assoupissement, les anxiétés, la douleur aux hypochondres, et de petits vomissemens, annoncent l'éruption des parotides. Observez auparavant l'état du visage.

168. Ceux qui rendent des déjections de matières noires, et auxquels il survient

de l'assoupissement, auront des parotides 169. Une petite toux avec salivation dissipe les tumeurs qui surviennent pres des oreilles.

170. Quand il y a des douleurs de tête, avec assoupissement et surdité, il κίλως έκλευκα, θυσώσεα, ποιέει τὰ παρ' οὖςς. ἦράγε οἶσι τὰ τοιαῦτα οὖρα, ζάξεες πυκναί;, ἦραγε καὶ γλώσσα τουτέοισι λαία;

ρξς. Οίσι πυρυματουμένοισι ἐοῦσι ἴκτ τεροι, καὶ πορετοὶ ὀξέες, μετ' ὑποχουδρίων σκληρών καταψύχθαι, εὶ τὰ παρ' ὧτα μεγάλα ζανται.

ρξζ. Τὰ κωματώδεα, ἀσώδεα, ὑποχόνδρια ὀδυνώδεα, έμετώδεα σμικρά, ἐν τουτέοισι τὰ παρ' οὖς ἐπανίςανται. πρόσθεν δὲ καὶ τὰ περί πρόσωπον.

ρξή. Κοιλίης μέλανα ποπρώδα διείσης, πώμα έπιφαγέν, τό παρ' ούς άνίς ησι.

ρξθ'. Βήχεα μετά πτυελισμού ἐόντα, τὸ: παρ' οὖς ἀπαλλάσσει.

ρό. Εν κεφαλαλγίη κώμα, και κώ**φωσις**,, παρ<sup>3</sup> ούς τι έξερεύγεται. ροά. Υποχουδρίου ξύστασις, μετά κώματος ἀσώδεος, και κεφαλαληίης, τὰ παρ' οὖς ἐπαίρει.

ροδ . Τὰ ἐπώδυνα παρ' οὖς ἀκρίτως κατατωλωνθέντα, φλαῦρα.

HPOPPHTIKOT A TEACH

PRORRHÉTIQUES I. 185 se dépose près des oreilles une matière qui donne naissance à des tumeurs.

171. La tension de l'hypochondre, avec assoupissement, anxiétés et douleurs de tête, annonce l'éruption des parotides.

172. C'est un mauvais signe quand des parotides douloureuses ont dispara insensiblement et sans crise.

PIN DU-102-DIVER DES PROFINESTEDUES.

# ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ.

BIBAION AETTEPON.

## PRORRHÉTIQUES D'HIPPOCRATE.

LIVRE SECOND.

### ANALYSE

D U

#### II. LIVRE DES PRORRHÉTIQUES.

Le second livre des Prédictions ou Prorrhétiques traite spécialement du prognostic des maladies chroniques. Une préface sert d'introduction à ce traité: on y trouve l'exposition méthodique des signes propres à nous faire connoître les erreurs de régime des malades. Hippocrate y fait une critique sévère des prédictions des médecins empiriques, et il démontre, par des signes tirés de l'observation, la marche qu'il faut suivre dans la pratique de cette partie importante

ANALYSE DU II' LIVRE, etc. de l'art : ici brille particulièrement le talent de l'auteur. L'ordre et la méthode d'après lesquels le sujet de la préface est traité, nous permet d'en faire l'analyse. Les signes dont nous allons parler ont essentiellement rapport aux erreurs de régime, et au prognostic que l'on peut en tirer, particulièrement dans le traitement des maladies chroniques. Il est hors de doute qu'un médecin doit savoir quand on s'est écarté du régime; cette connoissance lui est tellement nécessaire, que sans elle il pourra souvent se tromper. Mais, il faut, pour qu'on puisse reconnoître les erreurs de régime, qu'elles soient un peu graves; car si elles sont légères, comment s'en assurer? C'est pourquoi Hippocrate blâme hautement les médecins gymnosophistes, qui se

vantoient de connoître les moindres écarts de régime, non-seulement des malades, mais encore de ceux qui fréquentoient les gymnases, où ils se livroient à différens exercices du corps, soit pour guérir de quelque maladie, soit enfin pour se fortifier et s'endurcir aux travaux. On voit ainsi que les exercices du corps étoient prescrits dans les gymnases comme moyen d'hygiène, et qu'ils entroient pour beaucoup dans le traitement des maladies chroniques.

Au commencement de cette préface, il est particulièrement question des prédictions faites par des médecins empiriques, lesquelles on citait comme tout-à-fait surprenantes. Hippocrate en rapporte trois exemples. Dans le premier, on peut y reconnoître une fièvre maligne qui s'est terminée par la cécité; dans le second, une apoplexie suivie de la paralysie du bras: et dans le troisième, une gangrène sèche guérie par la suppuration. Enfin il y avoit encore d'autres prédictions qui sont également eitées par Hippocrate. Celles-ci, sans doute, ne concernoient que les athlètes, et ceux qui fréquentoient les gymnases. Elles consistoient dans une réponse que l'on achetoit des devins, qui, sur des données assez vagues, et à-peu-près comme le font aujourd'hui nos ouroscopes, prétendoient connoître si l'on devoit mourir subitement, ou être attaqué du délire, ou perclus de quelque articulation. On ne peut douter que tout cela se pratiquoit sans aucun principe, et tout-à-fait au hasard; car Hippocrate a soin de déclarer que, pour lui, il ne devine

#### 2 ANALYSE DU II LIVRE

point, mais qu'il peut conjecturer, au moyen des signes, tous les événemens des maladies.

En effet, il commence par prouver que la claudication peut être produite par un dépôt d'humeur sur une articulation. Les autres exemples qu'il cite sont également fondés sur des signes aussi évidens. Le délire, chez les personnes qui s'enivrent ou qui font des excès dans la bonne chère, et qui s'exposent sans précaution au froid et au chaud, peut être prévu, surtout si l'on y étoit sujet auparavant, ou que l'on y ait naturellement quelque disposition. Il en est de même des hémorrhoïdes : ainsi l'on peut prédire avec beaucoup de vraisemblance qu'on les verra reparoître au printemps chez les sujets très-colorés, et qui

DES PRORRHÉTIQUES. ont passé l'hiver en se livrant à des excès dans la boisson. D'après cer conséquences, l'on reconnoît évidemment les principes de l'école dogmatique. L'événement de la maladie est toujours subordonné au pouvoir de la cause; c'est ainsi qu'on parvient sûrement à la connoissance du prognostic, et à assurer la guérison. Les prédictions que l'on citoit comme très-exactes, et tenant tout-à-sait du prodige, n'étoient mises en doute par le célèbre médecin de Cos, que parce qu'elles avoient été faites au hasard; conséquemment qu'on ne pouvoit y ajouter aucune foi. On voit ici le philosophe qui combat, avec les armes de la raison, l'ignorance et l'empirisme. L'illustre chef de l'école de Cos trace donc. d'après un plan très-méthodique, le

#### 194 ANALYSE DU'H' LIVRE

tableau des signes qui nous font découvrir les erreurs de régime des malades. Celui qui fait des excès dans
les alimens est sujet à éprouver une
augmentation de volume et de tension du ventre, et à ce que la soif
et la fièvre redoublent d'intensité;
c'est pourquoi Hippocrate recommande ici particulièrement l'exploration du pouls et de l'abdomen: l'usage du tact et des autres seus étant en
effet la voie la plus sûre pour s'assurer des erreurs de régime et des synptômes des maladies.

Les signes que nous présentent l'urine, les excrémens, l'état de la respiration et les sueurs, sont appréciés successivement d'après ces mêmes principes. Quand on vent constater les erreurs de régime d'un malade, le temps le plus propre à cet examen

est le matin, tant à cause que le sujet est à jeun, que parce qu'il s'est débarrassé des excrémens, et qu'il n'est encore fatigué par aucun exercice. Si donc celui qui est astreint à tine diète sévère n'a pas suivi le régime qui lui est ordonné, on s'en apercevra, parce qu'il prendra plus d'embonpoint, et aura meilleur couleur. S'il s'enivre, il lui surviendra des sueurs, de la plénitude, une difficulté de respirer; mais il sera plus agile et plus gai que de coutume; les selles seront de matières dures et en netite quantité. Celui qui mange beaucourp et qui ne prend pas assez d'exercice. sera sujet à avoir des rapports et des flatuosités. Enfin, s'il travaille beaucoup et ne prend pas assez d'alimens et de boissons, les selles seront seches, compactes et peu abon-

## 196 ANALYSE DU II' LIVRE

dantes; car elles diminuent à proportion du travail, et tout au contraire elles augmentent par le repos et les alimens. De cet état résulte aussi la diarrhée: quand elle est sans sièvre:, comme cela arrive souvent, c'est un, bénéfice de nature; mais s'il y a de la sièvre, et que les déjections soient bilieuses ou crues, il faut alors y remédier par le régime et les médicamens appropriés.

L'urine présente aussi des signes qui nous font reconnoître les erreus de régime; le sédiment, la couleur, la consistance de ce fluide doiyant varier nécessairement en proportion de la boisson, du travail et des sueurs. Dans l'état naturel, l'arine est en quantité à-peu-près égale à celle de la boisson, mais elle a plus de consistance et est d'un jaune citrin. Si donc l'a-

rine est très abondante et ténue, elle indique qu'on boit plus que de coutume, un c'est un signe de colliquation.

Le pissement du sang est aussi indiqué comme pouvant être la suite de grandes l'atigues ( ceci concerne probablement les athlètes ). Lorsqu'il est sans fièvre, il n'aumonce rien de dangereux; mais lorsqu'il y a de la fièvre, il peut être suivi de l'excrétion du pus. Celuici vient alors avec l'urine et termine la meladie.

Si l'urine est épaisse et avec sédiment, c'est un signe qu'on éprouve des douleurs dans les articulations, soit que cola provienne du rhumatisme ou de la goutte. Une autre cause qui occasionne du dépôt dans l'urine, est la pierre de la vessie et les calcula des reins, ce que manifestent alors 198 ANALYSE DU II LIVRE les douleurs qui résistent à tous les secours de l'art.

Enfin, le coit fait évidemment partie de l'observation des signes qui concernent les erreurs de régime. En effet, chez les convalescens etrales athlètes, l'excrétion trop fréquente du sperme affoiblit, diminue la blace leur et la transpiration, rend la peau rude et de mauvaise couleur.

Les signes qui viennent d'étte analysés sont tous fondés son la néces, sité de l'observation du régime dans les maladies. Les conséquences que nous en avons tirées sont des preuves authentiques de l'utilité de cette préface. Il est de toute évidence qu'elle est une partie essentielle du second livre des Prorrhétiques, et sert à comppléter ce traité; loin qu'elle soit un hors-d'œuvre, comme quelques authentiques au le partie es production qu'elle soit un hors-d'œuvre, comme quelques authentiques au le production de la préface de la production de la préface de la préface

teurs l'ont pensé, le sujet en est motivé, et l'on ne peut douter que le but del'auteur n'aitété de fixer, d'après des règles invariables, les signes propres à nous faire connoître les erreurs de régime des malades, et à assurer le prognostic des maladies chroniques. Tel est l'objet de cette préface : elle appartient à un observateur très-exact; et l'on est assuré, comme je l'ai prouvé précédemment, d'après l'ordre et la clarté du sujet, qu'elle est, ainsi que le reste de l'ouvrage, de la main d'Hippocrate.

Mais c'est particulièrement dans le prognostic des maladies chroniques, que nous reconnoîtrons la plume exercée de l'habile maître qui forma tant de disciples, et dont la gloire fait encore aujourd'hui le plus ferme soutien de nos écoles. Chaque description de maladie est un tableau achevé. Cela est surtout remarquable pour l'hydropisie et la phthisie; les signes prognostics y sont présentés sons le même coloris et avec la même expression que dans la description de l'empyème. Le prognostic de la goutte et de la maladie sacrée, ou épilepsie, est énoncé avec cette candeur qui n'appartient qu'au philosophe ami de la vérité.

Un article est consacré aux nicères: il suffiroit pour prouver combien l'auteur est méthodique, et que ce traité, ainsi que le livre des Prognostics, est essentiellement didactique. Les ulcères sont donc considérés sous le rapport des différentes constitutions ou tempéramens, des âges, et des lieux affectés. Ainsi il faut avoir égard à la bonne ou mauvaise couleur de la

peru: ni elle est amprimélapge et vurmeille, d'anten signe d'une excellente constitution; si la confeur est pâle, elle amnonce la cachezie; si elle est livide, il fant craindre le scorbut. On, dans tous ses cas, il est certain que l'ilche sera d'ane quérison plus ou moins difficile. Par rapport aux difsérens ages, les ulcères sont ou permanens, en curables, ou non curables; ainsi les serofules, qui se guérissent facilement chez les enfans, sont ui contraire des manx très-rebelles chez les adultes; ceun-ci sont aussi sujets à des dantres très-opiniatres, undis qu'elles se gnérissent facilement chez les enfans. Enfin, les hommes fuits, sinsi que les vicillards. sont amaqués de especes comites et suverts, soit aux jambes soit au visage; et les femmes, à l'age de qua-

rente-cinq à cinquante ans, sont any iettes au cancer des mamelles et de l'utérus. Enfin, par rapport aux lieux affectés, les aisselles, les aines, les flancs et les cuisses, présentent nécesseirement des difficultés plus grandes pour la guérison des ulcères et des dartres que les autres parties du corps; tant à cause de l'humidité abondante qui transsude de ces lieux, que des graisses dont ils sont très-abondamment pourvus; d'où il résulte que la suppuration se tarira plus difficilement, et que cette cause empêche nécessairement la cicatrisation de la plaie. Les ulcères scrofuleux des articulations; soit du genou ! du pouce, de la main ou du pied (ce que nons nommons, un spina-ventosa), ne peuvent guérir le plus souvent que par l'amputation; autrement la sup-

# Des prorrhétiques.

puration, les douleurs et la sièvre lente conduisent le malade à la phthisie et à la mort. Cet article, dont je viens de faire l'analyse, est un des plus complets et des plus importans de ce traité.

Les plaies sont ensuite considérées chacune selon son degré de léthalité, soit en raison des parties qu'elle attaque, soit à cause de la prédisposition du sujet; ce que l'on nomme idiosyncrasie. Ainsi les plaies des gros vaisseaux, comme au cou, aux aisselles et aux aînes, celles du cerveau et de la vessie, sont réputées mortelles; mais non pas absolument comme cela le paroît, car les parties que nous venons de nommer présentent par-tout de très-grandes différences. Enfin, sous le rapport de l'idiosyncrasie du sujet, les blessures les

plus légères en apparence.sont quelquefois devenues mortelles, quoique les parties affectées ne fusient rien moins qu'importantes. Celanyire perticulièrement chez les sujets donés de beaucoup de sensibilité ou d'irritabilité, ce qui les dispose à la fièrre, à l'inflammation et au tétanos.

Dans le paragraphe suivent, Hippocrate annence qu'il y a une infinité de veines grandes et petites qui
penvent causer la mort par hémorrhagie, tandis qu'ou peut les ouvrir
utilement, en quelques occasions,
pour la gnérison des maladies. L'en
voit qu'il a indiqué les diverses espèces de saignées qui, outre celles
que nous connoissens, étaient maitées
de son temps, comme la saignée de
la veine du pouce, de la langue, du
front, de l'occiput, etc.

Le prognostic de la gangrène humide et de la gangrène sèche est considéré ici sous le rapport de la prefontdeur de la plaie, de la conseur et de la consistance de la sanie; il en est ainsi pour les dertres rongeantes et le cancer ulcéné. « Il faut, dit Hippocrate, que dans toutes les blessures un peu considérables, il survienne une fièvre de vingt-quatre heures, et que le pus soit blanc et épais. » En effet, il n'acquiert ces qualités qu'en vertu de la coction à laquelle, suivant la doctrine d'Hippocrate, se rapportent tous les phénomènes de la santé et de la maladie. Le sphacèle de l'os et des tendons est également indiqué ici après la gangrène.

L'article des plaies de tête n'est, pas moins intéressant. La blessure att-elle récente, il faut s'informer si

## 306 ANALYSE DU II' LIVRE

elle est la suite d'un coup, si le blessé est tombé au même instant qu'il a été frappé, ou s'il a été pris d'assoupissement, ce qui indique la commotion du cerveau. Dans une plaie de tête, ·lè plus avantageux pour le blessé est qu'il ne lui survienne point de fièvre, d'hémorrhagie, d'inflammation ni de douleur; mais si cette dernière paroît, on doit desirer de voir survenir une légère inflammation pour la . formation du pus, d'après les lois de la coction, et ce dernier succèder au sang des vaisseaux. Si, dès le commencement de la fièvre, il survient du délire ou une paralysie de l'une des extrémités, on ne doit pas ignorer que le malade est en danger.

Le prognostic des plaies des grandes articulations, par rapport à la claudication, est fondé sur la con-

neissance de la profondeur de la blessure et de la lésion des tendons. Les signes qui annoncent l'exfoliation d'un. tendon sont :: l'écoulement continuel d'un plus blanc et épais p qui a sou siége immédialement dessous le tendon, l'opiniatreté des douleurs et de l'inflammation. Le déchirement de l'articulation du coude me semble désigner ici la luxation en arrière des os de l'avant-bras : celle-ci est en effet accompagnée d'une inflammation violente, et nécessairement il y a déchirement des ligamens; c'est pourquoi il faut avoir recours à des incisions et quelquefois à la cautérisation. La suppuration est nécessairement. dans ce cas, la seule voie de guérison.

L'affection de la moelle épinière, soit à la suite d'un coup ou d'une chate, ou d'un vice de cet organe, S ANALYSE DU ULLIVE

cause la paralysie des extrémités inférieures, celle du rentre et de la restie. C'est un accident fort grave, flont les suites ont été bien appréciées par le père de la médechie. Le mumatissie invétéré produit aussi quelquefois la paralysie des extrémités inférieures.

Dans le paragraphe suivant, il est question du conchement de sang qui provient de la gorge, lequel il ne faut pas confondre avec celui qui provient du pommon. L'ouverture d'une petite artériole du voile du palais peut occasionner ce léger actident, que l'on a pris quelquesois pour une hémoptysie; une sangsue avalés par mégarde peut aussi être cause du crachement de sang venant de la gorge. C'est pourquoi, si l'on a des soupçons un peu fondés, on fera bies

d'examiner la gorge, pour s'assurer si l'on n'y déconvrira pas la cause qui entretient le crachement de sang.

Les maladies des yeux sont ensuite très-bien appréciées sous le rapport du prognostic. Ainsi l'ophthalmie sèche et humide, le chémosis, l'abcès de l'œil, la rupture, le déplacement de la pupille, les taies, la cataracte; l'endurcissement de la cornée, l'albugo, l'orgelet ou ptérygion, l'abcès, l'exulcération et le renversement des paupières, tels sont les accidens qu'il faut connoître et savoir apprécier, pour pouvoir prédire si la maladie est susceptible de guérison, et s'il y a à craindre pour la vue et la perte de l'œil; car ce sont les fâcheux résultats des maladies des yeux. Hippocraté admet ici les mêmes époques . des crises que nous avons remar-

#### 210 ANALYSE DU II° LIVRE

quées dans le livre des Prognostics.

Ici se trouve le prognostic de la dysenterie. Cette maladie peut être essentielle ou critique. Lorsqu'il y a de la fièvre, et que les déjections présentent différentes couleurs, s'il va inflammation au foie ou aux hypochondres, ou de vives douleurs des intestins, du dégoût pour les alimens, ét beaucoup de soif, on doit s'attendre que le malade mourra. Mais si la dysenterie est critique, elle ne présente alors aucun de ces mauvais signes. Des déjections accompagnées de quelques glaires mêlés de sang terminent la maladie le septième jour, le quatorzième, le vingtième ou le quarantième, qui sont les périodes des maladies aiguës. La dysenterie est ensuite considérée comme une affection critique chez les femmes enceintes pléthoriques. Ainsi elle peut avoir lieu pendant la grossesse sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant, pourvu qu'elle se termine au moment de l'accouchement.

Vient ensuite la lienterie. Le danser de cette maladie est en raison de la fièvre, de la fréquence des déjections, du défaut de coction des matières; les taches comme des éphélides, l'espèce de flétrissure de la peau du ventre, le dégoût absolu de touté accriture, annoucent que le mal est ancien. Quant au prognostic concernant la guérison, il faut que la quantité de l'urine augmente en proportion de la boisson, et qu'il ne paroisse plus aucune tache sur la peau: Un signe que les déjections vont bientôt cesser, c'en lorsqu'en palpunt le ventre, on n'y sent plus aucun mouvement intestin, et que les vents sortent à la fin des déjections. La chute du fondement succède quelquéis à la dysenterie et à la lienterie, su hémorrhoïdes, aux calculs des reins et de la vessie, particulièrement des

les enfans et les vieillards.

Après cela, Hippocrate traite de signes de fécondation et de stérilité chez les femmes. Ce sujet est exposé avec beaucoup de méthode et de claté; l'ordre didactique en fait resortir tous les avantages. L'auteur considère sous trois chrés principant les signes qui annoncent la faculté d'augendrer: 1°, la constitution ou le tempérament de la femme; 2°, le flut menstruel; 3°, l'état de l'utéres.

1°. En ayant égard à la coulem de la peas, les brunes sont plus aptes à devenir encolutes que selles qui ont un teint livide, les blanches plus que les rousses. Relativement à la structure du corps, les petites conçcivent plus facilement que lui grades, et celles qui sont minera plus que les grasses : ainsi la corpus lance s'oppose évidenment à la grassesses.

12°. Quant aux menstrues, si elles out la qualité; la couleur et la consistuce convembles, jointes à la résulaité des périédes venant tenjeurs àpeupage aux mêmes époques de chaque mois, des conditions supposent nécessoirement la faculté d'enseudier, si toutefois il n'y a point d'autre chatacle du côté dell'utérns. Au miet de par éngane, ou remarque qu'ils peut être le siégn des causes qui s'opapeut à le grocesse, soit qu'alles résident dans sont outent dans sen col.

## im analise du il Livre

"1% Cette partie doit être saine; il faut qu'elle soit souple et sèche, point tiraillée en haut ni trop basse. 20. Horifice n'en doit pas être situé oblique ment, ni entièrement fermé, ni comprimé: L'alcère de l'utérus est une cause qui s'oppose évidemment à la fecondation; il peut être produit par une tumeur du une autre cause quelconque, ou être une suite de couches? Dans ce cas, si le flux des lochies vient à l'arrêter, le danger est extrême; mais après la guérison de l'alcère si toutefois il n'y a que l'un des côtés de l'utérus affecté, la grossesse, peut avoir lieu. La distinction del sene duifderes servant que c'est le côte droit ou gauche de l'utérns qui a reçuilinapségnations est une déces observations que l'anatomie a de miontré avoir peu de fondement

Les signes de la vraie et de la fausse grossesse sont ensuite exposés méthodiquement. Leur description s'accorde ici parfaitement avec le sujet, et prouve, comme je l'ai remarqué précédemment, que l'ordre didactique a présidé à la rédaction de ce traité.

D'abord les femmes qui ne peuvent devenir enceintes, et dont les menstrues sont supprimées, sont sujettes au vomissement de sang. La fièvre et une petite toux annoncent cet accident; mais la grossesse peut se manifester, si la fièvre a cessé après l'hémorrhagie et que les menstrues aient reparu.

Les signes de la fausse grossesse, tels que la suppression des menstrues. Pendant plusieurs mois, la tumeur du ventre, et même l'espèce de mouvement intérieur que les femmes y ressentent, les maux de tête, se re-

## ms 'Analyse du il' Livre

marquent aussi dans la vraie gestation. Celle-ci est surtout caractérisée par la présence du lait dans les mamelles, tandis que dans la fausse grossesse, il n'y a point du tout de lait dans les manelles, ou il y es a peu, et il est aquenz. Des douleurs dans les hypochondres accompagnent surtout cet état, qui s'annonce aussi par la mauvaise couleur du visage. et la chlorose ou l'ictère. Ces accidens no se manifestent que très-rarement dans la vraie grossesse. Le vomissement de matières bilieuses. chez les femmes qui sont à jean, et qui ne présentent aucun signe de grossesse, annonoe quelquefois la présence de vers intestimans. Cela s'observe aussi quelquefois chez les filles, et même chez les individus de l'autre sexe.

Après avoir récapitulé les signes de la stérilité, soit que celle-ci soit occasionnée par le défaut des menstrues ou par un vice de l'utérus, et après avoir indiqué les signes de la vraie et de la fausse grossesse, et les accidens dont cette dernière est suivie, nous pourrions à peine ajouter quelque chose à cette description.

L'auteur distingue ensuite plusieurs genres de douleurs de tête. D'abord quand il y a absence de fièvre, le mai est sans danger; des éblouissemens et la rougeur des yeux avec démangeaison au front annoncent l'hémorrhagie du nez qui, dans ce cas, termine les douleurs: on obtient les mêmes effets de la saignée. Cette espèce est simple et produite par la pléthore.

Les douleurs de tête, quand elles sont occasionnées par le froid, s'ans

#### 218 ANALYSE DU II' LIVRE

noncent par l'éternuement et par un flux abondant de pituite par le nez, soit naturel, soit procuré par l'art; cet écoulement est très utile et fait cesser les douleurs. Quelquefois l'enrouement et la toux accompagnent ces douleurs. Cette affection est purement catarrhale.

Quand les douleurs occupent toute la tête, et que le sujet est foible, le mal est plus grave que le précédent; alors il se termine par l'hémorrhagie du nez ou par la suppuration. Quand les douleurs ont leur siége dans la tête, le cou et le dos, il y a encore plus à craindre. L'abcès de la gorge et l'excrétion du pus par les crachats, ou même l'empyème et le flux des hémorrhoïdes, sont les seules voies de guérison. Quelquefois il survient des exanthèmes à la surface du

corps ou une dartre porrigineuse sur toute la tête, ce qui termine la maladie. Quand les douleurs sont accompagnées d'assoupissement, et de prurit ou démangeaison par toute la tête, avec un sentiment de froid, c'est un signe que le mal sera long et opiniâtre : à ce sujet, Hippocrate renvoie à ce qu'il a déià écrit sur les abcès. Si les douleurs de tête sont accompagnées de vertiges et suivies d'amaurose, il faut craindre la manie; les vieillards sont surtout sujets à ce genre de douleurs. Quelquefois elles sont occasionnées par la suppression du flux des hémorrhordes ou par la difficulté qu'il a de s'établir. En général, les douleurs de tête sont les mêmes chez les hommes que chez les femmes : les filles y sont particulièrement sujettes à l'époque des menstrues. Les femmes qui ont

### 20 ANALYSE DU II' LIVRE

cessé d'éprouver l'évacuation menstruelle ont, ainsi que les hommes faits, les mêmes maux occasionnés par l'atrabile.

Les signes de la chlorose chez les jeunes filles dont les menstrues sont supprimées, ou ne viennent pas convenablement, ont la plus grande analogie avec l'hypochondrie; en effet, ces deux genres d'affections paroissent provenir d'une seule et même cause, l'embarras dans le système de la circulation du bas-ventre, causé par la suppression des hémorrhoides ou des menstrues.

Les signes des obstructions des viscères, de la cachexie, de l'hydropisie, du scorbut, et les différens vices de la peau, sont exposés successivement, et terminent ce traité qui est, comme on le voit, très-complet, at dont le plan est absolument continu.

Les signes qui annoncent la chlorose sont la couleur pâle verdâtre du
visage, les douleurs de tête, l'appétit dépravé ou malacia; l'hypochondrie s'accompagne aussi d'une couleur bilieuse verdâtre, de maux de
tête, mais surtout de douleurs dans
les hypochondres; l'appétit est dépravé, mais moins que dans le cas
précédent; souvent cet état est accompagné de gonflement du visage,
de douleurs d'entrailles et d'hémorrhoïdes.

La nyctalopie est indiquée ici comme une maladie de naissance ou acquise, laquelle provient alors d'une ophthalmie chronique. Les femmes et les filles dont les menstrues coulent librement, ne sont point sujettes à devenir nyctalopes. Les douleurs de

#### Analyse du II" livre

tête et aux tempes, avec agacement dans les dents, annoncent chez elles l'hémorrhagie du nez. Cet article seroit mieux placé à la suite des maladies des yeux ou des douleurs de tête, auxquelles peut avoir rapport cet accident; ce que semble indiquer aussi la crise par l'hémorrhagie du nez.

Quant aux obstructions, on remarque que les sujets qui éprouvent des saignemens de nez habituels, des maux de tête, sont attaqués de gonflemens de la rate. Le mauvais état des gencives et la fétidité de la bouche sont aussi les signes qui l'annoncent

Enfin les cicatrices noires qui paroissent aux jambes, quand il ne survient pas de saignemens de nez, qu'elles sont la suite d'ulcères de mauvais caractère, semblent indiquer

ici manifestement le scorbut. Les signes qui annoncent cet état sont: l'hémorrhagie du nez, un certain gonflement avec mauvaise couleur du visage. l'embarras dans les mouvemens de la langue et de la mâchoire. et des douleurs dans les dents. Le gonflement de la paupière inférieure annonce aussi l'engorgement de la rate, et est un signe d'hydropisie. Cette scule citation parest avoir conduit l'auteur à abandonner pour un moment son sujet, qu'il reprend un peu plus loin; ce n'est d'ailleurs qu'une bien petite lacune dans l'uniformité du plan de tout l'ouvrage. Il expose donc les signes de l'apoplexie, de la paralysie et de la goutte sciatique.

Les distorsions de quelque partie du visage, quand elles ne s'étendent pas plus loin, se dissipent quelque-

#### ANALYSE DU II' LIVRE

fois d'elles-mêmes en peu de temps, ou par de légers remèdes; les autres difformités plus considérables, notamment la distorsion de l'angle des lèvres et de la machoire, présagent l'apoplexie. Mais cette règle n'est pas sans exception; quelquefois la paralysie se dissipe d'elle-même, ou bien elle résiste aux secours de l'art, sans pour cela être suivie d'apoplexie. Si la paralysie s'accompagne de l'atrophie, il n'y a aucun espoir de guérison.

Le prognostic de la goutte sciatique est fondé sur les signes suivans. Chez les vieillards, quand il y a engourdissement de la cuisse, accompagné de froid et d'insensibilité, qu'il y a perte totale d'érection du pénis, paralysie du ventre, le mal est trèsgrave et opiniatre; il dure au moins

m an. Mais chez les jeunes-gens, la guérison peut avoir lieu en quarante jours. Si le mal reste fixé dans les lombes et à l'ischium, on a à craindre quelque dépôt et la luxation consécutive de l'os de la cuisse : dans ce cas, le malade éprouve habituellement des engourdissemens et des alternatives de chaleur. Lorsque les douleurs abandonnent les lombes, et qu'elles descendent aux parties inférieures, il y a espoir de guérison. Icil'auteur revient à son sujet qu'il avoit interrompu précédemment, et fait l'exposition des signes des obstructions du ventre et de l'hydropisie.

Les douleurs et les tumeurs des articulations, lorsqu'elles ne sont point occasionnées par la goutte, annoncent le gonflement des viscères; le dépôt blanchâtre de l'urine, et les

sueurs nocturnes sont les signes de ces affections. S'il ne se forme point de dépôt dans l'urine, et qu'il ne survienne pas de sueurs, le malade est sujet à la claudication et à des dépôts enkystés, nommés mélicéris, qui attaquent les articulations. Quant aux obstructions des viscères abdominaux, les douleurs dans le côté droit sont plus violentes que dans le côté gauche, surtout quand celles-ci ont leur siége au foie; au reste elles peuvent être occasionnées par la présence des vents; alors le mal peut être long. L'hémorrhagie du nez, la pâleur de l'urine, et l'obscurcissement de la vue, accompagnent fréquemment ce genre d'affections.

Les maladies de la peau, telles que l'impétigo, la lèpre blanche, sont indiquées par Hippocrate à la suite des cachexies, et particulièrement connse un produit de la bile noire. La lèpre blanche est qualifiée de maladie très-mortelle, comme celle qui, de son temps, étoit nommée maladie phénicienne (on croit que c'est l'éléphantiase): m'interdisant tout commentaire, je dirai seulement que ces maladies de la peau, dont parle Hippocrate, sont à-peu-près toutes disparues depuis un bon nombre de siècles.

Par l'analyse que je viens de faire du second livre des Prédictions, on sura pu remarquer que ce traité est essentiellement didactique. Quant au style et à la composition, il a la plus grande analogie avec le livre des Prognostics; conséquemment cet ouvrage appartient bien évidemment au père de la médecine. Mais ces preuves ti-

#### ANALYSE DU II' LIVRE

de poids que le propre témoignage d'Hippocrate. C'est donc en citaut textuellement ses paroles, que nous allons réhabiliter dans son droit d'aînesse le second livre des Prédictions, qui, par succession légitime, appartient bien évidemment aux œuvres d'Hippocrate. La première citation puisée dans ce traité a rapport aux malades attaqués de la phthisie, au sujet desquels Hippocrate s'exprime ainsi:

« Je renvoie, pour ce qui concerne leur toux et leurs crachats, à ce que j'ai écrit sur l'empyème. » Il est bien manifeste que c'est le livre des Prognostics dont il s'agit; en effet, on y trouve les signes de l'empyème décrits dans un très-grand détail, et avec beaucoup d'exactitude. Cela seul suf-

firoit pour prouver que le second livre des Prédictions est d'Hippocrate; mais le passage suivant est encore plus concluant que le précédent; il se trouve aussi indiqué dans le second livre des Prédictions, à l'article des plaies de tête. Hippocrate confirme pleinement ce que nous avons annoncé précédemment au sujet du livre des Prognostics. Il continue ainsi: « Il faut aussi ( pour les plaies de tête) qu'on observe les bons signes que j'ai décrits, tant au sujet des fièvres que des maladies aigues, dont les mauvais signes sont, comme je l'affirme ici, également dangereux. » Maintenant on ne peut douter qu'il n'ait désigné le livre des Prognostics.

En effet, le sujet de ce traité roule en entier sur la connoissance des signes qui concernent les fièvres et les

#### 33 ANALYSE DU III LIVRE

maladies aiguës en général. Le titre de l'ouvrage eût-il été indiqué luimême, on n'auroit pas une idée plus claire des citations précédentes. Il en est de même de l'article suivant qui concerne les plaies de tête, au sujet desquelles Hippocrate dit aussi: «C'est un signe très-mortel quand la fièvre a commencé à se manifester le quatrième, le septième ou le onzième jour de la blessure. La fièvre se juge ordinairement au onzième jour si elle est survenue le quatrième, et au quatorzième ou au dix-septième si elle est survenue le septième; la dernière époque est le vingtième. » Ce passage est extrait mot pour mot du second livre des Prédictions. Afin qu'on ne doute pas du genre de la fièvre, l'auteur a soin d'ajouter que tous ces signes sont décrits conformément à ce qui:

a été dit à l'article des sièvres qui viennent sans cause manifeste (comme cela est exposé dans le livre des Prognostics ). Maintenant tout ce que je pourrois ajouter seroit superflu; je pense avoir prouvé que le second livre des Prédictions est d'Hippocrate et que ce traité fait essentiellement suite au livre des Prognostics. C'est donc une très-grande erreur que de croire que le premier et le second livre des Prédictions sont une suite l'un de l'autre, tandis qu'il est au moins très-incertain que le premier livre soit d'Hippocrate. Comme je l'ai indiqué, ce traité renferme seulement les signes prognostiques des fièvres aiguës surtout épidémiques; le livre des Prognostics renferme les signes des maladies aiguës en général; et le second livre des Prédictions traite spécialement des ma-

#### 84 ANALYSE DU II° LIVRE

ladies chroniques. Dans ce nombre est la phthisie qui provient de l'empyème, l'hydropisie causée par une inflammation aiguë des viscères abdominaux; or, ces affections étant une suite des maladies aiguës dégénérées, sont placées immédiatement après le livre des Prognostics. On peut ainsi conclure que la division des maladies en aigues et chroniques a guidé Hippocrate dans la composition de ses œuvres. On est étonné que Galien n'ait fait aucune attention au second livre des Prédictions, tandis qu'il a commenté complaisamment le premier livre, qui est bien moins important. Il diffère beaucoup de l'opinion de Celse; cet auteur judicieux a traduit un grand nombre de passages du second livre des Prédictions. Prosper Martiano fait le plus grand

éloge de ce traité. Foës est du même avis. Haller, dans sa collection in-8° medicæ artis Principes, à l'article des OEuvres d'Hippocrate, l'a placé immédiatement à la suite des Prognostics. Chartier n'y a ajouté aucune note; mais l'exiguité de notre tâche, en comparaison de la sienne, nous a permis de remplir cette légère lacune, et de prouver que le second livre des Prédictions est réellement d'Hippocrate. On avu dans le livre des Prognostics que la phthisie succède à l'empyème, et l'hydropisie aux maladies aiguës dégénérées. Or, pour connoître le prognostic de ces affections, il faut nécessairement avoir recours au second livre des Prédictions, d'où je conclus que ce traité fait essentiellement suite au livre des Prognostics, et qu'il n'en peut être séparé.

## IIPOPPHTIKON.

#### RIBATON B.

ά. Τών ὶπτρών προβρήσεες ἀπαγγέλλονται συχναί τε καὶ καλαὶ, καὶ θαυμαζαί, είας ἐγὼ μέν οὖτ' κὐτὸς προείπον, εὖτ' ἄλλου του παουσα προλέγοντος: εἰσὶ δ' αὐτών αὶ μέν τοιαίδε: ἄνθρωπον δοκίειν ὀλέθριον εἶναι καὶ τῷ ἱπτρῷ τῷ μελεδαίνοντι αὐτέου, καὶ τοῖσι ἄλλοισι ἐπεισιόντα δε ἰπτρὸν ἔτερον εἰπεῖν, ἔτι ὁ μὲν ἄνθρωπος εὐκ ἀπολέεται, ὀφθαλμών δὲ τυφλὸς ἔζαι. καὶ παρ' ἔτερον δοκίοντα παγκάκως ἔχειν, εἰσελθόντα προειπεῖν, τὸν μὲν ἄνθρωπον ἀναζήσεσθαι, χεῖρα δὲ χωλήν εξειν. καὶ ἄλλω τῷ δοκέοντι οὐ περιέσεσθαι,

# PRORRHÉTIQUES.

## LIVRE SECOND.

t. On rapporte d'après lès médecins beaucoup de prédictions belles et tout-à-fait surpremantes, telles que moi-même je ne puis en citer, ni n'ai oui personne en citer de pareilles; en voici quelques-unes: un homme paroissoit être affecté mortellement, tant aux yeux du méde-ein qui le soignoit, que des autres personnes. Il est visité par un autre méde-cin: celui-ci annonce que cet homme en réchappera, mais qu'il deviendra aveugle. A l'égard d'un autre malade, qui passoit pour être tout-à-fait mal, il prédit qu'il guérira, mais qu'il per-

## 236 PRORRHÉTIQUES IL

dra l'usage de la main. Chez un troisième, que l'on croyoit ne deveir pas survivre, il prédit qu'il survivra, mais que les doigts du pied deviendront noirs et se détacheront par la gangrène. On rapporte encore bien d'autres prédictions pareilles.

2. Il en est d'une autre espèce que l'on achète à ceux qui font commerce de deviner. Celles-ci consistent à prédire aux uns des morts, aux autres des manies, et encore d'autres affections; et, en outre à deviner le passé sans se tromper jamais. Il est aussi question d'une autre sorte de prédictions, chez les athlètes et ceux qui fréquentent les gymnases, soit pour se fortifier par différens exercices du corps, soit pour se guérir de quelque maladie. Ainsi l'on doit deviner si on s'est écarté tant soit peu du régime, si on a mangé autre chose que ce qui est prescrit, si on boit audelà de l'ordonnance, si on a manqué à l'exercice de la promenade, enfin si on

είπειν, αθτόν μεν ύγιεα εσεσθαι, των δε ποδων τους δακτύλους μελανθέντας αποσαπήσεσθαι. και τάλλα τοιουτότροπα προβρήματα λέγεται εν τοιουτέφ τῷ είδει.

β. Ετερος δε τρόπος προρράσεος ώνεομένοισί τε και διαπρησσομένοισι προειπείν,
τοῖσι μεν Σανάτους, τοῖσι δε μανίας, τοῖσι
ἐἐ ἄλλας νούσους ἐπὶ πᾶσι τουτέοισί τε καὶ
τοῖσι προτέροισι χρόνοισι προφητίζειν, καὶ
πάντα ἀληθεύειν ἄλλο δὲ σχῆμα προρρήσσεων
πόδε λέγεται, τοὺς ἀθλητὰς γινώσκειν, καὶ
τοὺς τῶν νούσων ἔνεκα γυμναζομένους τε καὶ
ταλαιπωρέοντας, ἤν τι ἢ τοῦ σιτίου ἀπολίπωσιν, ἢ ἔτεροῖόν τι φάγωσιν, ἢ ποτῷ
πλέονι χρήσωνται, ἢ τοῦ περιπάτου ἀπολίπωσιν, ἢ ἀφροδισίων τι πρήξωσι. τούτων
πάντων οὐδὲν λανθάνει, οὺ δ' εἰ σμικρόν τι
εἴη ἀπειθήσας ὥνθρωπος, οὕτως ἐξηκριβῶ-

#### as npopphtikon 5:

σθαι. οὖτοι πάντες οἱ τρόποι λέγονται τών προβρήσεων.

γ. Εγώ δὲ τοιαύτα μέν οὐ μαντεύσομαι σημήτα δε γράψω, οίσι χρή τεκμαίρεσθαι τούς τε ύγέας έσομένους των ανθρώπων, καὶ τούς ἀποθανουμένους. τούς τε έν ολίγω χρότου, ή έν πολλώ ύγέας έσομένους, ή άπολουμένους. γέγραπται δέ μοι καὶ περὶ ἀποςάσεων, ώς χρη επισκέπτεσθαι έκάζας. δοκέω δέ και τους προειπόντας περί τε τών χωλώσεων, και των άλλων των τοιουτέων, ήδη άποςηριζομένου τοῦ νουσήματος προειπείν καὶ δήλου ἐύντος, ὅτι οὐ παλινδρομήσει ή άπόζασις, είπερ νόον είχον πουλύ μάλλον ή πρίν ἄρχεσθαι την απόζασιν γινομένην. έλπίζω δέ και τάλλα προβρηθήναι άνθρωπινωτέρως ή ώς ἀπαγγέλλεται ( & δή τοίσεν ώνεομένοισί τε και περναμένοισι λέγεται προβPRORRHÉTIQUES IL 239 se livre au plaisir de Vénus : rien de tout cela ne peut rester caché; comme on prétend aussi connoître très-exactement s'il y a eu la plus légère faute commise dans le régime. On nomme tout ceti des prédictions.

5. Quant à moi, je ne devine point ; mais je décrirai les signes d'après lesquels on peut conjecturer quels sont les malades qui doivent guérir, et ceux qui mourront; ceux qui seront guéris dans peu ou dans un long temps, ou qui succomberent. J'ai traité ailleurs des dépâts qui se forment, et comment on doit considérer chacun d'eux, Je pense donc que ceux qui ont annoncé la claudication, et toute autre affection pareille, n'ont fait leurs prédictions. s'ils avoient certain jugement, que lorsque le mal s'étant déjà fixé, il étoit bien manifeste que le dépôt ne pouvoit plus rentrer, bien loin d'avoir annoncé l'événement de la maladie avant que le dépôt ait commencé à se former. J'ose

#### 240 PRORRHÉTIQUES IL

même croire qu'on peut parvenir à prédire d'autres affections semblables, mais dont l'issue, comme on le voit, est bien plus dans les probabilités humaines que ne l'ont annoncé ceux qui font commerce de deviner; qu'ainsi on a pu prédire des morts, des manies et encore d'autres maladies. Tout cela me paroît donc s'être passé de la sorte; je ne vois même rien de difficile à faire des prédictions semblables quand on a pris la peine de s'y exercer.

4. D'abord, qui ne connoît point quand on est attaqué de l'hydropisie ou de la phthisie? ensuite on ne peut guère se tromper à l'égard de ceux qui tomberont bientôt dans une aliénation d'esprit, si l'on sait qu'ils y sont naturellement sujets ou qu'ils ont auparavant déliré. Car si de tels individus s'enivrent souvent, passent les nuits, font des excès dans la bonne chère, ou s'ils s'exposent inconsidérément au froid et au chaud, il est très à craindre que, d'après un tel genre

#### npopphtikon 6.

**24**1

όηθηναι) Βάνατούς τε καὶ νουσήματα καὶ μανίας, ταῦτα δέ μοι δοκέει τοιαῦτα γίνεσθαι, καὶ οὐδέν τι δοκέει χαλεπὰ εἶναι προειπεῖυ τῷ βουλομένο τὰ τοιάδε διαγωνίζεσθαι.

δ. Πρώτον μεν γάρ τους επυδρούς τε καί φθινώδεας τίς ούκ εν γνοίη; επειτα τους παραφρονήσαντας έςι μή πουλύ λανθάνειν, ετις είδείη οίσι το νούσημα τοῦτο ή ξύγγενές έςιν, ή πρόσθεν ποτ' έμάνησαν. εί γάρ οῦτοι οἱ ἄνθρωποι οἰνόφλυγες είεν, ή κρεηφαγοίεν, ή ἀγρυπνοῖεν, ή τῷ ψύχει ή τῷ θάλπει ἀλογίςως όμιλοῖεν, πολλαὶ ἐλπίδες ἐκ τουτέων τῶν διαιτημάτων, παραφρονήσαι αὐτούς.

έ. Τούς τε αίμορροίδας έχοντας, είτις όρών τοῦ χειμώνος πουλυποτέοντάς τε καὶ εὐχρόους ἐόντας, ἔςι προειπεῖν ἀμφὶ τουτέων. ἐς γὰρ τὸ ἔαρ καταρραγῆναι τὸ αίμα πολλαὶ ἐλπίδες, ὥςε ἀχρόους τε καὶ ὑδαλέους ὑπὸ τὴν Βερκίνν τουτέους είναι.

αθείν ὑπὸ τοῦ ξυνιόντος ἀλγεῦντος ἀμαρτὰ)

Κὰν -μέν ἄν τις τοῦ προβρήματος βαυμακίναι, καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ μανίην,
καὶ εὐεξίην. εἴποιμι δ' ἀν καὶ ἄλλα πάμπολλε
κίνων προειπεῖν καὶ βάνατον, καὶ μανίην,
είναι, καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων κοὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη, καὶ ἐν τοῖαι
κίνων καὶ ἐν τῷ ἄλλη τέχνη κάταμανθάνοντε
κίνων καὶ ἐν τῷ ἀλγεῦντος ἀμαρτὰ)
κίνων καὶ ἐν τῷ ἀλλη τέχνη καταμανθάνοντε
κίνων καὶ ἐν τῷ ἀλλη τέχνη καὶ ἐν τῷς
κίνων καὶ ἐν τῷς
καὶ ἐν τῷς
κίνων καὶ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τὰ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τὰ ἐν τῶς
κίνων καὶ ἐν τὰ ἐν

PRORRHÉTIQUES II. 243 de vie, ils ne soient bientôt pris de délire.

- 5. Quant à ceux qui ont des hémorrhoïdes, si on les voit boire beaucoup
  de vin en hiver, et avoir un teint fleuri,
  il est facile de prévoir les hémorrhoïdes,
  et d'annoncer avec quelque probabilité
  qu'elles flueront beaucoup au printemps, qu'ensuite, vers l'été, les sujets
  qui en sont affectés seront pâles et infiltrés.
- 6. Quiconque veut exceller dans ces sortes de conjectures, doit avoir appris tout cela. En effet, on peut d'après ce qui est écrit prédire la mort, le délire et la bonne santé. Je pourrois ajouter encore bien d'autres choses; mais j'ai résolu de ne mettre au jour que ce qui est bien avéré. Je conseille donc d'être très réservé dans les prédictions, comme dans toute autre partie de notre art. Car il faut bien savoir que, quiconque parviendra à prédire ayec justesse, excitera l'admi-

## 244 PRORRHÉTIQUES II.

ration des malades intelligens; mais que celui qui se trompe, outre qu'il sera hai, peut-être passera-t-il encore pour un insensé. C'est pourquoi je recommande d'être très-réservé dans les prédictions comme dans toute autre chose; car je vois et j'entends tous les jours des gens qui ne savent ni juger ce qui est fait et écrit dans notre art, ni en rendre compte.

7. Quant aux prédictions qui concernent ceux qui fréquentent le gymnase, et ceux qui s'y livrent aux exercices du corps, quoiqu'on les cite comme trèscertaines, je n'y crois pas; mais si quelqu'un veut y croire, je ne l'en empêche point; car, à cet égard, l'opinion ne peut être détruite par aucun signe favorable ou contraire, d'après lequel celui qui y ajoute foi puisse connoître si on lui a fait un rapport vrai ou faux. Au reste, si l'on veut bien y croire, je ne m'y oppose point; mais si l'on dit quelque chose de vrai dans ce qu'on

δ αν τις, πρός τῷ μισέεσθαι, τάχ αν καλ μεμηνέναι δόξειε. ὧν δὴ ἔνεκα κελεύω; εωφρόνως τὰ προβρήματα ποιέεσθαι, καὶ τάλλα πάντα καὶ ταῦται καὶ τοι γε ἀκούω, καὶ ὁρῶ, οὖτε κρίνοντας ὀρθῶς τοὺς ἀνθρώς κους τὰ λεγόμενά τε, καὶ ποιεύμενα ἐν τῷ εέχνη, οὖτ' ἀπαγχέλλοντας.

ζ. Αρφί δε των γυμναζομένων, και τχλαιπωρεόντων, τὰς μέν ἀτρεκπίας τάς λεγομένας, ὡς λέγουσιν οι λέγοντες, οὔτε δοκέω
είναι, οὔτ' εἴτις δοκέει, κωλύω δοκέειν. ὑπὸ
σπμήῖου μέν γὰρ οὐδενὸς βλάπτεται τὰ ὑπονοήματα, οὔτε καλοῦ, οὔτε κακοῦ, ῷ χρὰ
πιςεύσαντα εἰδέναι, εἴτε ὀρθῶς ἀπήγγελται,
εἴτ' οὐ. ἄλλως δε ἐκποιέει τῷ δουλομένῳ
κιςεύειν, οὐ γὰρ ἐμποδῶν ἔςαμαι. δοκέω δὲ
αὐτέων εἴ τι ἀληθὲς λέγεται, ἢ τῶνδὲ τῶν
περὶ τοὺς γυμναζομένους, ἡ ἐκείνων τῶν
πρότερον μεγραμμένων, πρῶτον μὲν τῶν επο-

αφω ΝΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ Ε.

ἐνδοιαςῶς τὲ καὶ ἀνθρωπίνως προειπεῖν. ἄμα

ἐνδοιαςῶς τὲ καὶ ἀνθρωπίνως προειπεῖν. ἄμα

δὲ καὶ τοὺς ἀπαγγέλλοντας τερατωθες έρως

διηγέεσθαι, ħ ὡς ἐγένοντα, ἐπεὶ αὐδὲν τῆπ

νεύσοισιν εὐπετὲς γινώσκειν τὰ ἀμαρτήματα,

καὶ τοι κατάκεινταὶ γε οἱ ἄνθρωποι, καὶ διαι
τήμασιν ὀλιγοτρόφοισι χρώνται. ὡςε μὸ

πάμπολλα δεῖ ὀρᾶσθαι ὑποσκεπτόμενον τὸν

πάμπολλο δεῖ ὀρᾶσθαι ὑποσκεπτόμενον τὸν

πάμπολλο δεῖ ὀρᾶσθαι ὑποσκεπτόμενον, ὁἰ

δὲ πρὸς τῷ πίνειν, ἡ ῥόηημα; ἡ ειτίσν βίλ
τιςον ἐπιφέρονται.

π. Αναγκαά ουν εν τῷ τοιρυτέφ, τούς μεν τῷ ποτῷ πλέονι χρησαμένους, δυσπ<sup>νοω</sup>

PRORRHETIQUES II. 247 raconte soit au sujet de ceux qui fréquentent le gymnase, soit dans les écrits qui existent déjà à ce sujet, je pense qu'à l'aide de cette connoissance, on a pu, au moven des signes, former d'abord quelques conjectures; qu'ensuite on aura fait des prédictions d'une manière douteuse, comme il est dans la nature humaine. En même temps ceux qui ont rapporté ces prédictions, y ont. ajouté du merveilleux. Car il n'est même pas facile de connoître les légères erreurs de régime des malades qui ne! sortent pas et qui ne prennent que trèspeu d'alimens, quoique le médecin n'ait besoin, pour observer, que d'examiner un très-petit nombre d'objets. En effet plusieurs de ces malades ne font seulement que prendre de la boisson, d'autres y ajoutent des sorbitions, ou prennent une nourriture plus substantielle.

8. Dans cet état de choses, il arriverécessairement que ceux qui font des

### AL SEUDITHER ANDRE BE

excès dans la boisson ont la respiration gênée, en même temps que la quantité d'urine paroît sensiblement augmentée. Les malades qui font usage de sorbitions trop copieuses, ou qui prennent trop d'alimens, éprouvent une augmentation desoif et de fièvré ; et s'ils font des excès dans la boisson et les alimens, outrel'augmentation de la fièvre et de la gêne dans la respiration, il arrive nécessairement que le ventre se tend et dévient plus. gros. Or, on peut très-bien apprécier tout cela à l'aide des moyens d'estimation que nous ayons, et qui nous servent avec avantage pour juger des autres choses.

- 9. D'abord, avec le raisonnement et la vue, il est facile de connoître quand un malade qui doit rester couché et qui a son régime de vie prescrit sans variation, s'en est écarté en quelque chose, soit pour avoir couru çà et là, soit pour avoir mangé de divers alimens.
  - 10. Puis, avec le secours des mains,

ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β. 1469

τέρους γίνεσθαι, και ουρέοντας πλέον φαίνεσθαι. τους δε τῷ ροφήματι, ἢ τῷ σιτίφ
πλεονάσαντας, διψῆν τε μάλλον και πυρετήνειν. εἰ δέ τις ἀμφοτέροις, καὶ τῷ ποτῷ,
καὶ τοῖσι περὶ τὰ σιτία ἀμέτρως χρήσαιτο;
πρὸς τῷ πυρετήνειν, καὶ δυσπνοεῖν, καὶ
τὴν γαςέρα περιτέταμένην ἀν, καὶ μίζενα
ἔχειν. Εξεςι δὲ καὶ ταῦτα πάντα καταδακαν
νίζειν κάλλιςα, καὶ τὰ ἄλλα τοῖσι δοκιμίοι»

σι, οἶσι ἔχομέν τε καὶ χρεόμεθα εὖ πάντα.

- 6. Πρώτεν μέν γὰρ τῆ γνώμη τε, καὶ τοῖ-σε ὀφθαλμοῖσι, ἄνθρωπον κατακέιμενον ἐν τῷ αὐτὲω, καὶ ἀτρεκέως διαιτώμενον, ῥαῖον-ἔςι γνῶναι, ἤν τι ἀπειθήση, ἡ περιοδοιπορώντα, καὶ πάμπολλα ἐσθίοντα.
  - i. Ensera thou people havouren, the

25ο ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β. γαςρός τε , καὶ τών φλεδών, ποσόν ές: Εξαπατάσθαι, π'μη ψαύσαντα.

. εά. Αι τε ρίνες, ἐν μἐν τοῖσι πυρεταίνουσι, πολλά τε καὶ καλῶς σημαίνουσι. αἰ γὰρ ὀδμαὶ, μέγα διαφέρουσι. ἐν δὲ τοῖσι ἐσχύουσί τε, καὶ ὀρθῶς διαιτωμένοισι, οὐκ οἶδα τί ἀν χρησαίμην, οὐδ' ἐν τουτέφ τῷ δοκιμίφ.

εδ΄. Επειτα τοίσι ώσὶ, τῆς φωνῆς ἀκούσαντα, καὶ τοῦ πνεύματος, ἔζι διαγινώσκειν, ά ἐν τοῖσι ἰσχύουσι, οὐχ' ὁμοίως ἐζὶ ὅῆλα, ἀλλ' οἴως πρόσθεν.

εγ΄. Ην τὰ Ϋθεα των νουσημάτων τε, καὶ τῶν ἀλγεύντων ἐκμάθη ὁ ἰπτρὸς, οὐ χρή προλέγειν οὐδέν. Οὐ γὰρ ἀν δυσπνούς ερος ῶνθρωπος γένοιτο, ἔτι πλανωμένης τῆς νούσου, καὶ πυρετήνειεν ὀξυτέρω πυρὶ, καὶ ἡ ŋαςἡρ ἐπιPRORRHÉTIQUES II. 251 en palpant le ventre et en touchant les veines, on est moins sujet à se tromper que si l'on ne faisoit point usage du tact.

- dans les fievres, pour bien juger de plusieurs signes. Car ici les odeurs sont très-différentes. Mais chez les personnes bien portantes, et qui ne font point d'excès dans le régime, je ne vois pas comment l'odorat pourroit nous servir comme moyen d'examen.
- 12. Enfin, avec l'organe de l'ouie, il nous est facile de juger de la voix et de la respiration des malades. Il est bien manifeste que cela n'a pas lieu de même pour les personnes en santé; mais bien comme il a été dit auparavant.
- 13. Quand bien même le médecin connoîtroit la nature des diverses affections et le tempérament du sujet, il ne doit faire encore aucune prédiction. En effet, la maladie ayant une marche incertaine, la respiration ne sera pas plus

### 252 PRORRHÉTIQUES II.

difficile, ni la fièvre plus aiguë, ni le ventre plus tendu; c'est pourquoi il n'est pas sûr de prédire jusqu'à ce que l'on voie que la maladie ait pris un caractère déterminé. Passé ce temps, on doit dire tout ce qui est accidentel.

14. Les maux qui surviennent par la faute des malades sont faciles à apercevoir. Car la difficulté de respirer, et autre symptôme semblable, cesseront dès le lendemain s'ils proviennent de quelque erreur dans le régime: le médecin qui aura donc égard à cette cause se trompera difficilement en portant d'avance un tel jugement.

15. Moi-même j'approuve fort ce genre de considération pour reconnoître les erreurs du régime, tant à l'égard des malades qui ne sortent point, que de ceux qui fréquentent le gymnase et des autres personnes; mais je ris de l'exactitude minutieuse que l'on met à rapporter certaines prédictions. Car pour peu que les erreurs de régime soient légères, je ne vois abso-

ταθείη δις διά ταῦτα, οὐκ ἀσφάλες προλέγειν πρόσθεν, πρὶν ἀν κατάςασιν λαβείν τὸ νούσημα. μετά τε τοῦτον τὸν χρόνον ὅ, τι ἀν παράλογον γένηται, λέγειν χρή.

ιδ΄. Δήλα δε τὰ διὰ τὴν ἀπειθηΐην γινόμενα κακά. αῖ τε γὰρ δύσπνοαι, καὶ τὰ ᾶλλα
ταῦτα, τῆ ὑςεραίᾳ πεπαύσεται, ἦν δι' ἀμαρτάδα γένηται. ἦν οὖν τις ταύτην τὴν κρίσιν
περιϊδὼν λέγη, οὐχ ἀμαρτήσεται.

ιέ. Εγώ μέν νου τόνδε τὸν τρόπου ἐσπγέομαι τῶν ἐπισκεψέων, καὶ περὶ τῶν οἴκοι
μενόντων, εἴα ἐξαμαρτάνουσιν, καὶ περὶ τῶν
γυμναζομένων τε, καὶ τῶν ἄλλων πάντων. τὰς
δ' ἀκριδήῖας κείνας ἀκούω τε, καὶ καταγελῶ
τῶν ἀπαγγελλόντων. σμικρὰ μὲν γὰρ ἀπειθεύντων τῶν ἀνθρώπων, οὐκ οἶδ' ὅπως ἀν

254 Η ΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ Β΄. ἐλίγξαιμι. εἰ δ' εἶν μέζονα τὰ ἀμαρτήματα, ὅν τινα τρόπον ὑποσκέπτεσθαι χρὴ, γράφω-

ις΄. Χρή δὲ πρώτον μὲν τὸν ἄνθρωπον - 

εν ῷ μέλλει τις γνώσεσθαι τὰ ἀπειθευμένα, 

ἄπασαν ἡμέρην ὁρῆν, ἐν τῷ αὐτέῳ τε χωρίῳ, 

καὶ τὴν αὐτέην ὅρην, μάλιςα τ' ἡμος ἡέλιος 

νεωςὶ καταλάμπεει. τοῦτον γὰρ τὸν χρόνον 

ἀποκεκενωμένος ἀν εἴν, καὶ νῆςις ἀν ἔτι ἐςὶ, 

καὶ τεταλαιπωρηκώς οὐδὲν, πλὴν τῶν ὁρθρι- 

νῶν περιπάτων, ἐν οἶς ὅκιςα ἀπείθει, ἢν γε 

ἐπανεγερθεὶς ὧνθρωπος ἐς τὴν περίοδον κα- 

ταςῆ. ὡςε ἀνάγκη τὸν δικαίως διαιτώμενον 

μάλιςα ταύτην τὴν ὧρην, ὁμαλῶς ἔχειν τῆν 

κατάςασιν τοῦ χρώματός τε, καὶ τοῦ ξύμ- 

παντος σώματος. διὸ καὶ ὁ ἐπιμελούμενος 

ὁξύτατός τ' ἀν εἴν, καὶ τὸν νόον, καὶ τοὺς 

ὁφθαλμοὺς, ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον.

ιζ΄. Ενθυμέεσθαι δέ χρη καὶ τοῦ ἀνθρώπου την γνώμην, τοὺς τρόπους, τοῦ σώμαcomment on peut les remarquer.

16. Il faut premièrement, à l'égard. d'un malade dont on veut connoître les erreurs de régime, l'observer attentivement pendant vingt-quatre heures, dans le même lieu, à la même heure, et surtout au lever du soleil; car le sujet est à jeun, son corps est vide, et n'est point encore fatigué par aucun travail, à moins que ce ne soit à cause de la promenade du matin; encore il ne peut en avoir abusé, si, immédiatement après son lever, il se borne à un tour. S'il suit de même très-exactement le régime de vie qui lui est prescrit, nécessairement il aura une consistance égale dans la couleur de la peau, ainsi que dans le reste du corps. Celui qui l'examine en ce moment a aussi l'esprit plus net et la vue plus perçante.

17. On doit en outre observer le caractère du sujet, ses habitudes et ses

## 256 PRORRHETIQUES II

forces; car les uns ont plus de peineque les autres à se conformer à ce quiest prescrit.

18. D'abord, si celui qu'on a mis à une diète très-austère boit et mange baucoup, cela est visible, parce qu'il paroît augmenter sensiblement de volume dans tout le corps, acquérir de l'embonpoint, être plus coloré, à moins que les déjections du ventre n'aient pas lieu convenablement; il sera aussi plus agile dans le travail : on observera encore s'il rend des vents par haut on par bas; car cela arrive à ceux qui font de pareils excès dans le régime.

19. Si celui qui fait de pénibles exercices, et qui, conséquemment, est obligé de manger fréquemment, ne manger pas; s'il s'enivre, ou si, après avoir beaucoup mangé, il ne se livre pas à l'exercice de la promenade, voici la manière de l'observer. Si, après s'être-privé de manger, l'on fait une promenade comme de coutume, outre qu'on parade comme de coutume, outre qu'on para

τος την δύναμιν. άλλοι γαρ άλλα βηϊδίως ἐπιτελούσι τών προςασσομένων, και χαλεπώς.

εή. Πρώτον μέν οὖν ὁ λιμαγχεόμενος, εἰ πλεόνα φάγη τε, καὶ πίη, τουτέοιαι δῆλος. ἔςαι, καὶ ὀγκηρότερον αὐτοῦ τὸ σῶμα φανέεται, καὶ λιπαρώτερον, καὶ εὐχροῦςερον ἔςαι ἢν μὴ κακῶς διακεχωρήκη τὰ ἀπὸ τῆς γαςρὸς αὐτέῳ. ἔςαι δὲ καὶ εὐθυμάτερος ἐν τῷ ταλαιπωρίᾳ. σκεπτέον δὲ καὶ ἦν τι ἐρυγγάνη, ἢ ὑπὸ φύσης ἔχηται. ταῦτα γὰρ προσήκει γίνεεθαι, τοῖαι ὧδε διακειμένοισι, ἐπὶ ταύτᾳ τῷ ἀμαρτάδι.

ιθ΄. Ην δε εσθίετιν τε ήδη αναγχαζόμενος συχνά, και ταλαιπωρέτιν ίσχυρως, ή τὸ στίον μη καταφάγη, ή θωρηχθη, ή μή περείλθη ἀπό τοῦ δείπνου συχνοῦ, ὧδ΄ ὑποσκέπτεσθαι. τὸ μεν δείπνον εί μη καταφάγοι, περιπατησαι δε τὰ μεμαθηχότα, ἡδίων τε ἀν προσιδεῖν, ὁξύτερος τε και ἐργαζικώτερος, ἐν τοῖσι γυμνασίοισι. ὁ δ' ἀπόπατος σμι-

κρότερός τε , καὶ ξυνεςτικός μάλις άν τούτω γένοιτο.

χ. Ην δε το δείπνον καταφαγών μη περεπατήση, ερυγγάνοι τ' άν, και φυσώδης
είπ, και πληθος οὐκ ήλασσον φαίνοιτο. και
ιδρώση άν μάλλον ή πρόσθεν εν τη ταλαιπωρίη και δύσπνοος άν είπ, και βαρύς αίτε
διέξοδοι της κοιλίης, μέζονές τε και ήσσον
γλίσχραι τουτέων γένοιντ' άν. Ει δε μήτε το
σιτίου καταναλώσειε, μήτε περιπατήσειι,
νωθρότερος άν είπ, και δγκωδέςερος. Ει δε
μεθυσθείη, ίδρώη τ' άν μάλλον ή πρόσθεν,
και δύσπνοος άν είπ, και βαρυτέρος αὐτὸς
εωῦτοῦ, και ὑγρότερος. είπ δ' άν και εὐθυμέτερος, ήν μή τε αὐτέω ή κεφαλή ἀνιώτο.

κά. Γυναικί δε χρησάμενος απαξ, όξύτερός τ' αν είη, και λελυμένος μαλλον. εί δε πλειζάκης διαπρήξαιτο, σκληρότερος αν γενοιτο, και αυχμηρόν τι έχων, και άχρούς ρός τε, και κοπιώδης μαλλον. PRORRHÉTIQUES 11. 259 roîtra plus gai, on sera plus agile et plus dispos dans les exercices du corps. Les selles seront sèches et en petite quantité.

20. Si, après avoir mangé, on a manqué à l'exercice de la promenade, on éprouvera des flatuosités par haut et par bas, qui ne diminueront pas la plénitude qu'on éprouve; on suera plus facilement dans le travail; la respiration sera difficile et petite, et les excrétions du ventre plus copieuses et mal liées. Si on a manqué de prendre le repas accoutumé, et à la promenade, on sera languissant et gonflé de vents. Si l'on s'est enivré, il y aura plus de sueurs qu'à l'ordinaire, et une gêne dans la respiration, un sentiment de pesanteur, des urines copieuses, et plus de gaieté qu'à l'ordinaire, à moins qu'il n'y ait mal de tête.

21. On se trouvera mieux et plus dispos après le coit, si l'on en use une foisseulement; mais si on réitère plusieurs fois, on en sera affaissé, la peau deviendrasèche, rude et de mauyaise couleur.

## MO PRORRETTQUES IL

22 Nécessairement les déjections de ceux qui travaillent beaucoup, et mangent et boivent peu, sont petites et dures. S'ils ne vont pas du ventre teus les jours ou tous les trois ou quatre jours, ou à des intervalles plus longs, on doit craindre qu'il ne leur survienne une fievre ou la diarrhée. Celles qui ont si peu de consistance qu'elles ne se moulent pas en sortant, sont généralement plus mauvaises. Lorsqu'on fait usage d'une nourriture trop copieuse et qu'on travaille beaucoup, nécessairement les selles doivent être rendnes facilement et être seches. Il faut que les alimens soient toujours en proportion du trevail. Car, en prenant une égale quantité d'alimens en bonne santé, si le travail est peu considérable, on rend beaucoup de matières, et peu au contraire si on travaille beaucoup, et qu'on ne fast pas d'excès dans le régime. Il faut avoir égard à ces différences.

23. Les déjections liquides, les diar-

κδ. Αποπάτους δέ χρη διαχώρειεν τοίσι παλαιπωρέουσιν, εζ' αν όλιγοσιτέωσι τε και έλιγοποτέωσι, σμικρούς τε καὶ σκληρούς. ήν δε απασαν ήμέρην, ήν τε και διά τρίτης. ή τετάρτης, ή διὰ πλέονος χρόνου διαχωρές κίνδυνος ή πυρετάν, ή διαβροίην έπιλαδείν. Οσα δὲ ὑγρότερά ἐζι τῶν διαχωρημάτων, 1 कं τε έπευποβοθαι έμπη θιέξοδο, ταύτα δά πάντα τοῖσι κακίονα. Τρῖσι δε συχνὰ ἐσθίουσιν ήδη, και πολλά ταλαιπωρέουσι., την διέξοδον χρά μαλθακάν ἐουσαν, ξαράν είναι. πληθός τε των εξοιόψτων κατά λόγου της ταλαμ πωρίης. Διαχώρεει εθέ άπο των ζαων σιτίων τοίσι μέν ελάχιζα ταλαιπωρέουσι, πλείζα τοίσε δέ ταλαιπωρέοναι πλείζα, σμεκρόν, βν. τίγμαμνωσίζτε, και δοκαίως διακτώνται. άλλα πρός ταύτα ξυμβάλλευθαι.

κή. Δί δε ύγρότεραι των διαχωρήσεων,

#### n POPPHTIKON β.

παὶ ἄτερ πυρετών γινόμεναι, καὶ ἐβδομαΐαι ,
παὶ θᾶσσον κρινόμεναι, λυσιτέλεες, ἐς ἄπαξ
ἄπασαι γινόμεναι, καὶ μὰ ὑποςρέφουσαι. εἰ
δ' ἐπιπυρεταίνοιεν οἱ ἄνθρωποι, ἢ ὑποςρέφοισαι. εἰ
φοιεν αὶ διαρροίαι, εἰ μακραὶ γίγνοιστο, πάν—
τως πονηραί. εἴσε χολώδεες ἦσαλ , εἴτε
φλεγματώδεες, εἴτε ώμαὶ, καὶ διαιτημάτων
τε ἰδίων προσδεόμεναι ἔκαςαι, καὶ φαρμάλκευσεων ἄλλαι ἄλλων.

κό. Ούρον θε χρή κατά τε τό του πινομένου πλήθος διουρέεσθαι, καὶ ἴσον ἀεὶ,
καὶ ἀθρόον ὡς μάλεςα, καὶ ροπή ἀλίγον παχύτερον, ἡ οίον ἐπόθη. Εἰ δὲ εἴν ὑδατωδίς
τε, καὶ πλέον τοῦ προςκασομένου πίνεσθαι,
σημαίνει μὴ πείθεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλά
πλέονι ποτῷ χρήσθαι, ἡ οὐ δύνασθαι ἀνατραφήναι, ἐς' ἀν τὰ τοιαῦτα ποιέη τὸ οῦρον.
Εἰ δὲ κατ' ὀλίγον τρύζοι τὸ οῦρον, σημαίνει
ἡ φαρμακεύσεος δίεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἐ
νούσημά τι τῶν περὶ κύςιν ἔχειν.

## PRORRHÉTIQUES II. 265

rhées sans sièvre, qui se terminent le septieme jour on même plus tôt, sont utiles si elles n'ont lieu qu'une sois et me reparoissent pas. Mais s'il y a de la sièvre, ou si la diarrhée reparoit et dure long-temps, elles sont très-sâcheuses: qu'elles soient bilieuses ou pituiteuses ou crues, chacune de ces différentes espèces a son régime et ses médicamens particuliers.

24. L'urine deit répondre à la quantité de boisson, couler d'un jet uniforme, être excrétée en une fois, et avoir un peu plus de consistance que la boisson. Si elle est aqueuse et plus abondante que la boisson prescrite, c'est un signe que le malade boit plus qu'il ne lui est ordonné, ou que la nourriture ne lui profite pas durant tout le temps que cette surabondance d'urine a lieu. Lorsqu'en sortant elle fait entendre un petit sifflement, cela indique le besoin de purgation ou quelque maladie des parties attenantes à la yessie.

#### PRORRRETIOUES IN

25. Le pissement de sang en petite quantité, sans fievre ni douleur, n'indique rien de mauvais, c'est la terminaison des grandes fatigues; mais si cela arrive souvent, ou s'il s'y joint quelque autre signe, il y a du danger. Lorsqu'il existe des douleurs et de la fievre, on peut prédire qu'après le sang en rendra du pus, et qu'il fera cesser les douleurs.

26. L'urine épaisse formant un dépêt blanchâtre, dénote quelque douleur ou tumeur aux articulations. Les autres sédimens des urines, dans les personnes qui fréquentent le gymnase, proviennent tous des affections de la vessie. On en sera assuré par les douleurs qu'elles occasionneront, et par les difficultés de les guérir.

27. Voilà ce que j'ai cru devoir consigner par écrit, tant à ce sujet, que sur les autres choses dont j'ai déjà parlé. Quant & l'exactitude des prédictions, j'ai beaucoup fréquenté ceux qui les annoncent dans les gymnases; j'ai discouru à ce sujet avec πέ. Αξμα δε οὐρῆσαι, όλιγάκις μέν, καὶ ἄτερ πυρετοῦ καὶ όδύνης, οὐδέν κακόν σημαίνει, άλλὰ κόπων λύσις γίνεται. εὶ δὲ πολλάκις ουρέοι, ἥ τι τοὐτων προσγίνοιτο, δεινόν. άλλὰ προλέγειν, ἕν τε ξὺν ὁδύνησι οὐρέηται, ἤν τε ξὺν πυρετῷ, πῦον ἐπιδιουρήσειν, καὶ οὖτω παύεσθαι τῶν άλγεύντων.

κς. Παχύ δε ούρον λευκήν ύπός αστι έχον, σημαίνει ή περί τὰ ἄρθρα τινὰ ὀδύνην, ἡ ἔπαρσιν. Αι δ' ἄλλαι ὑπος άσεες αι ἐν τοίσι ούροισι των γυμναζομένων, ἄπασαι ἀπὸ των νουσημάτων γίνονται των περί τὴν κύς ιν. δῆλαν δὲ ποιήσουσι, ξύν ὀδύνησί τε γὰρ ἔσονται, καὶ δυσαπάλλακτοι.

χζ. Καὶ ταῦτα μέν γράφω περὶ τοὐτων, καὶ λέγω τοιαῦτα ἔτερα. ὧν δὲ δι' ἀκριβηίην κατηγορέονται τῶν προρρήσεων, τοῖσι μέν αὐτῶν αὐτὸς ξυνεγενόμην, τῶν δὲ παισί τε καὶ μαθητῆσιν έλεσχηνευσάμην, τῶν δὲ ζυγ11907 P.HTIKON β...

γράμματα έλαδου. ώςε εὐ εἰδώς εἶα έναςτε
αὐτών έφρόνει, και τὰς έκριθπέας οὐδαμοῦ
εἰρών, έπεχείρατα τάθε γράφετε.

χή. Περί δε ύδρώπωντε και φθίσεων, και τών ποδαγρών, τών τε λαμβανομένων ύπὸ της εερίς νούσου καλεομένης, τάδε λέγω. κατὰ μέν τι περί πάντων τὸ αὐτό. τὸν γὰρ ξυγγενέα τουτέων τών νουσαμάτων έςὶ εἰδέναι δυσαπάλλακτον ἐόντα. τὰ δὲ ᾶλλα κατ' ἔναςον γράψω.

κά. Έρη δε του ύπο του δόρωπος εχό
μενον, και μελλοντα περιέσεσθαι, εὐσπλαγ
μενον, και μελλοντα περιέσεσθαι, και φύσεν

Κμα πέπτεσθαι τε εὐπετέως, εὔπνοόν τε

εὐντα, ἀνώθυνον είναι, και χλιαρον ὑμαλῶς

διάκιν τὸ σῶμα ἔχειν, και μιὰ περιτετικός περιέ

εὐι ἔκριετα. πρέσσου δὲ ἐπάρματα μεϊλίκο

διέτορου τουτέων, ἀλλά μελακά τε χρή, καὶ

στερου τουτέων, ἀλλά μελακά τε χρή, καὶ

PRORRHETIQUES 11. 257
Evec leurs enfans et leurs disciples ; j'ai lu
leurs écrits, et ce n'est qu'après m'être
bien mis au fait de ce que chacun pense,
que ne trouvant point cette exactitude,
j'ai résolu de mettre ceci au jour.

28. Je vais maintenent traiter en commun de l'hydropine, de la phthisie, de la goutte et de la maladie qu'on nomme saorée ou épilepsie; car il faut savoir que ces affections se guérissent très difficilement quand on en est attaqué des sa naissance. Je parlerai des autres maladies séparément.

ag. Pour qu'un hydropique soit susceptible de guérison, il faut qu'il sit les vascères sains, qu'il soit rabuste, et fasse de bennes digestions; qu'il n'ait point d'embarras dans la respiration, point de douleurs, et qu'on observe une chaleur douce et générale; surtont point d'émaciation aux extrémités : il aeroit mains facheux de les vair enfiées. Le mieux est qu'il n'y ait ni l'un ai L'antre, mais qu'elles soient dans deur état

#### #68 PRORAHETIQUES IL

de souplesse et de sécheresse naturelles: que le ventre paroisse mou et cede au toucher; qu'il ne survienne pas de toux ni de soif; que la langue ne soit point sèche après le sommeil, ni en aucun autre temps, comme cela arrive souvent. Les alimens doivent être pris avec plaisir, et assez abondamment sans occasionner de fatigue. Le ventre doit obéir promptement à l'action des remèdes, et, passé ce temps, les selles être molles et de matières moulées. Il faut que la quantité de l'urine corresponde au régime et au changement de vins, que le travail soit supporté facilement et sans douleur. Voilà le meilleur état dans lequel puisse être un hydropique pour pouvoir guérir. Si cet état n'est pas tel en tout, mais qu'il le soit en parlie, il y a espoir de guérison.

30. Lorsqu'au lieu des signes qui viennent d'être indiqués, il en existe de toulà-fait opposés, sachez que le malade est sans ressource. Pour celui qui n'a que

**ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β.** ίσχνά είναι τὰ ἀχρωτήρια, καὶ τὴν γαζέρα μαλθακήν είναι ψαυομένην. βήχα δὲ μή προσαναι, μηθέ δίψην, μηθέ την ήλωσσην ἐπιξηρήνεσθαι, ἔν τε τῷ ἄλλο χρόνο, καῖ μετά τους υπνους. γίνεται δε ταυτα κάρτα. τὰ δὲ σιτία ἡδέως δέχεσθαι, καὶ ἐσθίοντα ίπανά, μή που έεσθαι. την δε κοιλίην πούς μεν τὰ φάρμακα όξέην είναι, τὸν δ' ἄλλον χρόνον διαχωρέειν μαλθακόν έκτετυπωμένον. τό δε ούρον φαίνεσθαι περαιούμενον πρός τά ἐπιτηθεύματα, καὶ τῶν οἴνων τὰς μεταδολάς την δε ταλαιπωρίην εύπετέως φέρειν, καὶ ἄχοπου εξυαι. ἄριζου μέν οῦτω ἄπαντα διακέεσθαι του ἄνθρωπου, και άσφαλές ατ' άν γένοιτο ύγιής εί δε μή, ώς πλείζα τουτέων έχετω. ἐν έλπίδι γὰρ ἔςαι περιγενέσθαι.

λ'. Ος δ' αν μπόδι τουτέων έχη, άλλα τὰ ἐναντία, ἀνέλπιςον ἐόντα εἰδέναι. δς δ' ἀν τουτέων ὀλίγα ἔχη, ά φημὶ χρησὰ εἶναι τῷ. 70 ПРОРРИТІК**О**К В.

ύδρωπιώντι προσέρντα, όλίγαι έλπίδες αὐτέψ.

λά. Ω δ' αν αίμορραγέη πολλόν ανω κατώ κάτω, καὶ πυρετὸς έπυγένηται, υδατος έμω κλησθήναι πολλαὶ ελπίδες τουτον καὶ τῶν υδρώπων, οὐτος όλεγοχρουιώτατός τε, καὶ ἐν τοῖσε ἀφυκτάτοιαι. ὅλλφ δὲ προσυμαίωνειν περὲ τούτου.

λβ. Οἶσι δε αἰδήματα μεγάλα γινόμενο καταμαραίνεται, καὶ αὖτις ἐπαίρεται, οὖτος δε μάλλον περιγίνοντας τῶν ἐκ τῶν αἰμάτων τῆς ἀναρράξεος ἐμπιπλαμένων. ἐξαπατέουσε δε τοὺς ἀλγεῦντας οὖτοι οἱ ὕδρωπες, ὧς τε ποιέουσι αὐτοὺς ἀπιάντας τοῖσι ἐντροῖσο ἀπολλυσθαι.

λγ'. Περὶ δὲ τῶν φθινώντων, κατὰ μὲν τὰ πτύελον, καὶ τὴν βῆχα, ταῦτα λέγω, ἄπερ περὶ τῶν ἐμπύων ἔγραφον. χρὴ γὰρ τὸ πτύε λων Ἰτῷ μέλλοντι καλῶς ἀπαλλάξειν, εὐFRORRHÉTIQUES II. 278: très-peu des bons signes annoucés dansl'hydropisie, il y a peu d'espoin.

It. Toutes les fois qu'on a de grandes hémosrhagies, soit par les voies supérieures soit par les inférieures, et quela fièvre survient, il y a à craindre l'hydropisie. Ordinairement elle est courte et funeste; on peut faire cette prédiction, pourvu que ce ne soit pas au malade.

52. Lorsque de grandes cedématies s'affaissent et qu'elles reparoissent de nouveau, les sujets guérissent moins difficilement que ceux dont l'hydropisie d'est formée à la suite d'hémorrhagie. Ces hydropisies trompent les malades, ce qui fait qu'ils se séparent du médetin, et meurent.

33. Quant aux phthisiques, je renvoie, pour ce qui concerne leur toux et leurs crachate, à ce que j'ai écrit sur les empyèmes (1). Celui qui doit guérir tousse

<sup>(\*)</sup> Preuve que ce traité est d'Hippocrate, et qu'il fait suite aux Prognostics. Voyez aussiparagraphe 102 jusqu'au 131.

#### >-> PRORRHÉTIQUES IL

et crache facilement. Il faut de plus que les crachats soient blancs, sans mélange de couleur ni de pituite; que les humeurs de la tête coulent facilement par le nez; que la fièvre ne survienne point, afin qu'on ne soit pas obligé d'interdire le manger; qu'il n'y ait pas de soif; que le malade aille du ventre tous les jours, et que les matières soient fermes, et en quantité correspondante aux alimens. Le sujet ne doit pas être d'une complexion trop délicate; au contraire, on doit faire cas d'une poitrine quarrée et velue, dont le cartilage xiphoïde est petit et bien charnu. Celui qui atout cela est le plus susceptible de guérison; mais celui qui n'a aucun de ces signes ne peut échapper à la mort.

34. Les jeunes-gens chez qui la suppuration s'établira dans le poumon, à la suite d'un dépôt d'humeur ou dequelque abcès fistuleux, ou par la rentrée d'un ábcès, ou par toute autre cause, ne réchapperont pas, s'ils n'ont la presque totaεξ δ' ἀν μηδέν τουτέων ἔχη, όλεθριώτατος. 

εξ δ' ἀν ἐς τὰς ἡτνας τρέπεσθαι πυρετόν 

εξω σκληρόν, πληθος δὲ κατὰ τὰ εἰσιοντα. 

εξω ἄνθρωπον ὡς ἤκιζα λεπτὸν εἴναι: τὸ 

δὲ ἄνθρωπον ὡς ἤκιζα λεπτὸν εἴναι: τὸ 

κὰι λάσιον και ὁ Κόνδρος αὐτοῦ σμικρὸς ἔζω, 

καὶ λεσθαι, μαὶς ἐς και ἐς τὰς ἐς ἐς 

καὶς ἀν μηδέν τουτέων ἔχη, ὁλεθριώτατος. 

εξι δ' ἀν μηδέν τουτέων ἔχη και τὸ ἐν και ἐ

λό. Οσοι δ' αν ξμπυοι γένωνται, νέοι εόντες, έξ ἀποσκήψεος ή σύριγγος, ή ἀπ' αλλου τινός τῶν τοιούτων, ή ἐκ παλινόρο- μίπς ἀποςάσεος, οὐ περιγύνονται, ἡν μή πολλά κάρτα αὐτοῖσι ἐπιγένηται τῶν ἀγα- • Θῶν σημηΐων.

λέ. Απόλλυνται δε οι ανθρωποι εντουές
το φθινώπορεν. εσχυρώς δε και έν των άλλων
νουσημάτων μακρών, ές τον ώρην ταντον
τελευτώσιν οι πλείζοι.

hg. Two & dillow huga neprjesora al or naedéros, un ai posaines, hour anolisper imposion h oblors pérnear.

λζ. Εὶ δε μέλλοι τις περιέσεσθαι τών παρθένων, ή τών γυναιχών, τών τε άλλων επιμήων τών τε άγαθών δεί πολλά επιγινίσοδαι, χαὶ τὰ επιμήνια λαμπρώς τε, χαὶ καθαρώς επιφαίνεσθαι, ή οὐδεμία ελπίς.

Ιή. Οἱ δὲ ἐχ τῶν αἰμάτων τῆς ἀναρρήξεςς ἔμπυοι γινόμενοι, τῶν τε ἀνδρῶν, καὶ τῶν παρθένων, περιγίνονται μέν οὐχ ἦσσον. τὰ δὲ σημήῖα χρὴ ἄπαντα ἀναλογισάμενου, τὰ τε περὶ τῶν ἐμπύων, καὶ τῶν φθινόντων, προλέγειν τόν τε περιεσέμενον, καὶ τὸν ἀπολλύμενον.

PRORRHÉTIQUES II. lité des bons signes dont je viens de parler.

35. Ces malades périssent la plupart vers l'automne, comme ordinairement l'on voit mourir dans cette saison presque tous ceux qui sont attaqués de maladie chronique.

36. Quant aux autres sujets, les femmes et les filles qui deviennent phthisiques par la suppression des menstrues

n'en réchappent pas.

37. S'il en doit guérir quelques-unes dans le nombre, il faut, outre la présence des bons signes indiqués, que les menstrues paroissent bien rétablies, sans aucune sorte d'altération : à moins de cela, point d'espoir.

58. Geux qui tomberont dans la suppuration à la suite d'une hémoptysie abondante, soit homme, soit femme ou fille, ne guériront pas. C'est en comparant tous les signes, tant ceux de l'empyème que de la phthisie, qu'on peut prédire si le malade mourra, à la suite de la suppuration, ou à la suite de la phthisie.

## 26 PRORRHÉTIQUES II.

- 39. Les sujets attaqués d'hémoptysie abondante dont on a le plus à espérer la guérison, sont ceux dont les douleurs violentes, fixées dans le dos et la poitrine, s'apaisent par le crachement de sang. Car alors il ne survient pas beaucoup de fièvre ni de toux, et ordinairement il y a peu de soif.
- 40. Mais l'hémoptysie est sujette à de fréquentes récidives, à moins qu'il ne survienne quelque apostase.
- 41. Les apostases les plus avantageuses sont celles qui rendent beaucoup de sang.
- 42. Ceux qui ont des douleurs dans la postrine, et qui maigrissent lentement, qui toussent et respirent difficilement, sans avoir éprouvé auparavant ni fièvre ni suppuration, il faut leur demander si, lors de l'oppression et de la toux, ils ne rendent pas par les crachats quelque chose de compacte, qui ait un peu d'odeur.

λθ΄. Μάλιςα δε περιγίνονται, εκ των αξματος ἀναρρήξεων, οξοι ἀν ἀλγήματα ὑπάρχη μελαγχολικά, εν τε τῷ νώτῳ, καὶ εν τῷ
ςύθει, καὶ μετὰ τὴν ἀνάρρηξιν ἀνωθυνώτεροι
γένωνται βῆχές τε γὰρ οὐ κάρτα ἐπιγίνονται, καὶ πυρετοί. οἱ πλεῖςοι διατελέουσε
ἐόντες, δίψην εὐπετέως φέροντες.

μ. Υποςροφαί δε της αναβρήξεος μάλιςα γίνονται τουτέοισι, εί μη αποςάσεες επιγέ-

μά. Αριζαι δε των άπος άσεων, αι αίματηρόταται.

μβ. Ο κόσοισι δὲ ἐν τοῖσι ς ήθεσι ἀλγήματα ἔνεςι, καὶ διὰ χρόνου λεπτύνονταί τε,
καὶ βήσσουσι, καὶ δύσπνοαι γίνονται, οὖτε
πυρετών ἐπιλαμβανόντων, οὖτε ἐκπυημάτων
ἐπεγινομένων, τουτέους ἐπανερέσθαι, όκόταν βήσσωσί τε καὶ δύσπνοοι ἔωσι, εὶ δὲ ξυνεςραμμένον τι καὶ σμικρήν όδμην ἔχον ἐκδήσσωσι.

#### men ipoppetikon f.

μγ. Περί δε ποδαγρεώντων τάδε. όσος μεν ε γεροντες, ε περί τοῖσι αρθροισεν όπεπωρώματα εχουσι, ε τρόπου ταλαίπωρου ζώσι, κοιλέας ξυράς εχουτες, οὖτοι μέν άπαντες ἀδύνατοι ὑγιέες γένεσθαι ἀνβρωπίνη τέχνη, όσου ἐγὼ οἶδα. ἐῶνται μέν τουτέους, αριςα μέν δυσευτερίαι, πν ἐπιγένωνται. ἀτὰρ και άλλαι ἐπτήξεες ὡφελέουσι πέρτα, αὶ ἐς τὰ πάτω χωρία ῥέπουσαι.

μό. Οςις δε νέος εςί, και άμφι τοξει ἄρθροισι οὖπω έπιπωρώματα ἔχει, και τὸν τρόπον έςὶ ἐπιμελής τε καὶ φιλόπονος, καὶ κοιλίας ἀγαθὰς ἔχων, ὑπακούἐιν πρὸς τὰ ἐπιτηδεύματα, οὖτος δὴ ἱπτροῦ γνώμαν ἔχοντος ἐπιτυχὰν, ὑγιὸς ἀν γένσετο.

μέ. Τών δ' ὑπὸ τῆς ἰσρῆς νούσου λαμβανο-μένων, χαλεπώτατοι μέν ἐξίςασθαι, ὀκόσοισι
δ' ἀν. ἀπὸ -παιδὸς ξυμδήσηται, καὶ ξυναν--

## PRORRHÉTIQUES II. 275;

- 45. Pour les personnes qui sont attaquées de la goutte, voici ce que j'en pense. Les vieillards à qui il est survenu des nodosités aux articulations, ceux qui menent une vie laborieuse, et qui sont habituellement constipés, ne peuvent absolument guérir par aucune ressource de l'art, du moins antant que jesache. Le meilleur est s'ils viennent à être attaqués de la dysenterie : elle les guérit spontanément. Les autres flux d'humeurs qui prennent leur cours par les voies inférieures sont aussi très-utiles.
- 44. Si le sujet est jeune, et qu'il n'ait pas encore de nodosités aux articulations, s'il est sobre et ami du travail, et que les selles aient lieu convenablement, et en proportion du régime, le malade ayant fait choix d'un médecin éclairé, peut espérer de guérir.

45. Pour les épileptiques, ceux dont lemal a commencé des l'enfance, et s'est: fortifié avec l'âge, guériment difficile.

## 280 PRÓRRHÉTIQUES IL

ment; plus difficilement encore ceux qui deviennent épileptiques dans la fleur de l'age, savoir, depuis vingteinq ans jusqu'à quarante-cinq. Les moins curables de tous sont ceux que le mal prend tout à coup, sans qu'aucun signe l'annonce dans quelque partie du corps.

46. Ceux dont le mai semble venir de la tête, des côtés, des mains ou des pieds, doivent être regardés comme plus en état de guérir. Il y a encore ici des différences; car si le mai commence par la tête, c'est le plus difficile. Vient ensuite celui qui commence par le côté; mais quand c'est par les mains ou par les pieds, il est surtout susceptible de guérison.

47. Le médecin doit l'entreprendre des qu'il est bien au fait de la nature du mal, et lorsque le sujet est joune et adonné au travail, à moins d'aliénation, ou d'une disposition apoplecδρωθα το νούσημα. Επειτα δε όσοισι αν γεναται εν άκμάζοντι τῷ σώματι τῆς ήλικίης.
εἴη δ' ἀν ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτέων, ἐς
πέντε καὶ τεσσαρήκοντα ἔτεα. μετὰ δὲ τουτέους, ὅσοισι ἄν γένηται τὸ νούσημα μηδέν
προσημαίνον, ὁκόθεν ἄρχεται τοῦ σώματος.

των ποδων παγιέα οία τε εξυλιαίνεσθαι.

τος μγειδος, τα οξ αμό των Χειδων τε ' κας
γως', τουτεων Χαγεμφτατα, εμείτα τα αμό
Χειδος' η πορος' ερμετεζεδα ιμαθαι. οιαΧεαθαι' η αμό τος κεφασμάς συκέτε αμό
πες'. Οιαι οξ αμό τως κεφαγώς φοκέτε αβρ-

μζ. Επιχειρέειν δε χρή τουτέοισι τον απρόν, είδότα του τρόπου της Ιήσιος, ην εωσιν οί άνθρωποι νέοι τε καὶ φιλόπουοι. πλήν όσον αὶ φρένες τι κακού έχουσι, η εἰ τις ἀπόπλεκτος γέγονε. αὶ μέν γὰρ μελαγ-

## npoprhtikon β.

280

Rohinai autau ingrasset, où dustrediet, ai di äddau, ai it richtere responseur, knasau ingalai. äpicau di nad intaula naddif, al siparaporarau.

μή. Οπόσοι δε γέροντες πρξαντο λαιδένεαθαι, ἀποθυήσκουσί τε μάλιςα, και πω μή ἀπόλωνται, τάχιςα ἀπαλλάσσονται ὑπὸ τοῦ: αὐτομάτου, ὑπὸ δε τῶν ἐπτρῶν πκεςα ἀχελέονται.

μβ. Οίσι: δε τών παιδίων εξαπίνης οί δρθαλμοί διεςράφησαν, ή μεζόν τι κακόν επαθον, ή φύματα ύπὸ τὸν αὐχενα εφώη, ή ισχνοφωνότεροι εγένοντο, ή βήχες ξηραί χρόνιαι προσέχουσι, ή ες τὴν γας ερα μετώσε πενομένοισι ὀδύλω φοιτά, καὶ οὐκ ἐταφσασται, ή εν τοισι πλευροίσι διαςρέμματα έχουσι, ή φλέβας παχέας περί τὴν γας έρα περσώδεας, ή ἐπίπλοον καταβαίνει, ή δρχις μέγρις χέγονε, ή χειρ λεπτά, καὶ ἀκρατής.

48. Lorsque ce sont des vieillards qui commencent à être altaqués d'épilepsie, ordinairement ils meurent en très-peu de temps, on bien ils guérissent spontanément; c'est pour quoi les médecins peuvent rarement leur être d'un grand secours.

49. Les enfans qui louchent, ou aqui il est arrivé quelque chose de pirs, à qui il survient des tumeurs au cou, oude l'embarras dans la langue, ou quitont attaqués depuis long-temps de toux sèche, ou qui étant devenus plus grands, éprouvent des douleurs de ventre sans déjections, qui ont des dérangemens dans les côtes, ou des variees dans les grosses veines du ventre, des hernies del'épiploon, des tumeurs aux testicules,

#### 384 PRORAHÉTIQUES II.

des atrophies des mains ou des pieds, avec foiblesse de ces parties, ou qui boitent sans cause, sachez que dans tons ces cas la maladie (l'épilepsie) a précédé. Si vous interrogez la plupart de ceux qui prennent soin de ces enfans, ils en conviendront; d'autres l'ignorent et ne disent pas qu'il soit arrivé rien de pareil.

50. Quant aux ulcères, celui qui veut connoître d'avance la terminaison propre à chacun d'eux, doit avant tout considérer le tempérament des sujets; car les uns sont plus exposés que les autres aux ulcères. Ensuite il ne doit pas ignorer quels sont les âges où chaque espèce d'ulcère est le moins susceptible de guerison; il doit considérer les différentes parties du corps selon leur degré d'importance, et connoître particulière ment ce qui peut survenir de bon et de mauvais. Celui qui sera bien au fait de tout cela saura comment l'ulcère guérira; mais s'il est privé de ces connois-

π πούς, π χνήμη ξυμπάση έχωλώθη, ἄτερ προφάσεος άλλης. τουτέοισι άπασι είδεναι, ότι π νούσος προσεγένετο πρό τουτέων άπαντων χαὶ οἱ μὲν πλεῖζοι τῶν τρεφόντων τὰ παιδία, ἐρωτώμενοι ὁμολογήσουσι τοὺς δὲ καὶ λανθάνει, καὶ οῦ φασι εἰδέναι τοιοῦτον οὐδὸν γενόμενον.

ν. Τον δε περὶ τῶν ελκέων μέλλοντα γνώσεσθαι, ὅπως ἔκαςα τελευτήση, πρῶτον μὲν χρὴ τὰ εἴδεα τῶν ἀνθρώπων ἐξεπίςασθαι, τά τε ἀμείνονα πρὸς τὰ ελκεα, καὶ τὰ κακίονα. ἔπειτατὰς ἡλικίας εἰδέναι, ὅπος ἤσιν ἔκαςα τῶν ἐλκέων, δυσαπάλλακτα γίνεται, τά τε χωρία ἐπεσκέφθαι τὰ ἐν τοῖσι σώμασι, ὅσον διαφέρει θάτερα θατέρων. τά τε ἄλλα ὁκοῖά τε ἐπ' ἐκάςοισι ἐπιγίνεται, ἀγαθά τε καὶ κακὰ εἰδέναι. εἰδὸς μὲν γὰρ ἄν τις ταῦτα ἄπαντα, εἰδὴ ἀν καὶ ὅπως ἔκαςα ἀποδήσὲται. μὴ εἰδὸς δὲ τχῦτα, οὐχ ἀν εἰδῆ ὅπως αὶ τελευταὶ ἔσονται ἀμφὶ τῶν ἐλκέων.

νά. Βίδεα μέν γάρ άγαθά έςι τὰ τοιέδε. 
έλαφρά καὶ ξύμμετρα, καὶ εὖσπλαγχια, καὶ κότε σαρκώδεα ἐσχυρώς, μέτε σκληρά. κατά 
δὲ χρώμα ἔσω λευκόν, ἡ μέλαν, ἡ ἐρυθρόνο 
τοῦτα γὰρ ἄπαντα ἀγαθὰ, ἄκρητα ἐόντα. ἐ 
δ' εἴη μεξόχλωρον, ἡ χλωρὸν, ἡ πελιδνόν τὸ 
χρώμα, κάκιον γίνεται. τὰδε εἴδεα ὅσα ἀν 
τοῖσι προγεγραμμένοισι τὰναυτία πεφύκη, 
εἰδέναι χρή κακίονα ἐόντα.

νό. Περί δε ήλικιών, φύματα μεν έμπυκ γίνεται, καὶ τὰ χοιρώδεα ταῦτα πλείζα τών παιδίων ἔσχουσι, καὶ ῥέζα ἔξ ἀυτέων ἀπαλλάσσει.

νη'. Τοίσι δε γερατέροισε τε τών καιδίων, και νεηνίσκοισεν, φύεται μεν ελάσσονα, χαλεπώτερον δε εξ αὐτέων ἀπαλλάσσουσι.

ार्ड . Tolor कें केर्यक्रवंतर , रवे महेर राजवर्णक

- PRORRHÉTIQUES II. 257, sances, il ignorera quelle issue doit avoir chaque espèce de plaie.
- 51. Pour que la constitution du corps puisse être regardée comme avantageuse, il faut être agile et bien proportionné, point trop charnu ni trop maigre, et que les viscères soient sains, la peau blanche, ou brune, ou vermeille. Ces trois couleurs sont bonnes quand elles ne sont point mélangées de vert; celle qui est pâle ou livide est la plus mauvaise. Enfin, toute constitution qui diffère de celle que je viens d'indiquer, doit être regardée comme moins avantageuse.
- 52. Par rapport aux différens ages, les enfans sont sujets à des tumeurs qui suppurent et aux scrophules, mais dont ils guérissent, en général, sans peine.
- 53. Ces affections sont moins communes dans l'adolescence et la jeunesse; la guérison est aussi plus difficile.
  - 54. Dans l'âge adulte, on n'est pres-

que point sujet aux scrophules; mais alors il vient des tumeurs gommeuses enkystées, souvent très-redoutables, des cancers profonds et rongeans, certaines petites tumeurs nommées épinyctides, ou échauboulures, des dartres qui dégénèrent en des ulcères rongeans, dont on est attaqué, même au-delà de soixantens.

55. Dans la vieillesse, on est exempt de ce genre de tumeurs; mais alors il se manifeste des cancers occultes, et différentes affections des extrémités. Tous ces maux ne finissent qu'à la mort.

'56. Relativement à la différence des parties, les aisselles, les flancs et les cuisses, sont d'une guérison plus difficile, à cause du décubitus des humeurs et de la récidive des abcès.

57. Pour ce qui concerne les articulations, les gros doigts présentent le plus de dangers, surtout ceux des pieds.

58. Lorsqu'il est survenu un petit uleère sur le bord latéral de la langue, il

# RPOPPHTIKON B.

φύματα οὐ κάρτα ἐπιγίνεται. τὰ δέ κηρία, δεινά, καὶ οἱ κρυπτοὶ καρκίνοι οἱ ὑποβρύγιοι, καὶ οἱ ἐκ τῶν ἐπινυκτίδων ἔρπητες, ໍ່ຊີເວີ ຂຶ້ນ ຂໍຊີກ່ຂວນτα ຮ້າຍα συχνῷ ນໍπερδάλλωσε.

של. Toiot כל שלףסטפו דשט עלי דסנטעדםτρόπων φυμάτων ουθέν έπιγίνεται οι θέ καρχίνοι οι κρυπτοί, και οι άκρόπαθοι γίνονται, καὶ ξυναποθνήσκουσι.

νς . Των δε χωρίων, μασχάλαι δυσιητότεραι, καὶ κενεώνές τε, καὶ μηροί. ὑποςάσεές τε γάρ έν αὐτέοισι γίνονται, καὶ ύπο**π**ροφαί.

... νζ. Των δε περε ἄρθρα επικινουνότατοι οί μεγάλοι δάκτυλοι, και μαλλον οί των πο-ວໍລັນ.

νή. Οίσι θε της γλώττης έν τῷ πλαγίω

Ελκος γίνεται πουλυχρόνιον , καταμαθείν τών Βοδύντων , ήν τις δξύς των κατ' ωυτό,

νθ΄. Τὰ δὲ τρώματα θανατωδές ερα μέν, φὰ ἐς τὰς φλέβας τὰς παχητας, τὰς ἐν τῷ κραχήλῳ τε, καὶ τοῖσε βουδώσε. ἔπειτα ἐς κὸν ἐγκέφαλον, καὶ ἐς τὸ ἤπαρ. ἔπειτα τὰ ἰς ἔντερον, καὶ ἐς κύςιν. ἔς ε δὲ ταῦτα ἄπαντα ἐλέθρια ἐόντα ἐσχυρώς, οὐχ αῦτως ἄφυπα ὡς δοκέει. τὰ τε γὰρ χωρέα ἀλόματα ἔχυντα παῦτα, μέγα διαφέρει; καὶ οἱ κοὐτοὶ τρόποι, κουλὺ δὲ διαφέρει τοῦ αὐτέον ἀνθρώκου τοῦ σώματος ἡ παρασκευή,

ξ. Εςι μέν ήλο δτε δυτ' & πυρετίνευ, pure φλεγμήνειε τρωθείς. Εςι δ' ότε και προφάσεος επυρέτους αν, και φλεγμαν-Ψείν τι τοῦ σώματος πάντως.

Ex. ALL The Tre Thirty That papageouse,

- 69. Les plaies les plus mortelles sent celles qui intéressent les grosses veines du cou et des aines, puis celles qui attaquent le cerveau et le foie; enfin les plaies pénétrantes des intestins et de la vessie. Toutes ces blessures sont par elles-mêmes très-dangereuses, mais non pas inévitablement mortelles, comme cela le paroît; car les parties que je viens de nommer présentent de très-grandes différences, chacune dans son genre. La prédisposition du sujet en présente aussi beaucoup.
- 60. En effet, il arrive quelquefois que le blessé n'éprouve ni fièvre ni inflammation; et d'autres fois, sans aucune cause apparente, il est pris de fièvre, et l'inflammation devient générale.
- 61. S'il tombe dans le délire, mais que d'ailleurs il supporte bien la blessure,

#### 202 PRORRHÉTIQUES II.

il faut soigner la plaie, comme devant céder au traitement qui est prescrit par l'art, indépendamment de ce qui peut survenir; car les hommes peuvent mourir de toute espèce de blessures. Il y a un nombre infini de veines, grandes et petites, qui causent la mort par hémorrhagie, quand elles sont fortement gonfiés par le sang, tandis que, dans d'autres occasions, elles sontouvertes avec un grand soulagement.

62. Souvent il est arrivé que des blessures ont é é faites dans des parties peu importantes, et paroissoient n'avoir rien de dangereux; cependant la plaie est devenue si douloureuse, que les malades avoient peine à respirer,

63. Dans d'autres cas, certaines bles sures, dont on ne croyoit pas devoir beaucoup s'allarmer sous le rapport des douleurs, et où la respiration étoit parfaitement libre, ont été suivies de la mort précédée de sièvre et de délire,

εὐπετέως τε φέρει το τρώμα, εγχειρέειν χρή τῷ τρώματι ὡς ἀποδησομένῳ κατὰ λόγον τῆς ἐπιρηῖης τε, καὶ τῶν ἐπιγινομένων, ἀποθνήσκουσι μεν γὰρ οἱ ἄνθρωποι ὑπο πρωμάτων παντοίων. πολλαὶ μεν γὰρ φλέδες εἰσὶ, καὶ λοπταὶ, καὶ παχήται, αἴτινες αἰμορραγέουσαι ἀποκτείνουσι, ἡν αὐτέῳ τύχωσι ἐργώσαι, ἀς ἐν ἐτέρῳ καιρῷ διακόπτοντες, 
ώφιλέουσε τὰ σώματα,

ξό. Πολλά δε των τρωμάτων, εν χωρίοι δι τε είναι εθήθεσι, και οὐδέν τι δεινά φαινό μενα, οῦτως ωδύνησε ή πληγή, ωςε μή δύσ νασθαι άναπνευσαι.

ξή. Αλλοι δε ύπο της οδύνης του τρώματος, ούδεν δή τι δεινου εόντος, το μεν πνευμα ανήνεγκαν, παρεφρόνησαν δε, και πυρεττήναντες απέθανον. όσοι γαρ αν ή το σώμα πυρετώδες έχωσι, ή τας γνώμας

#### **EPOPPHTIKON 5.**

topolistac, ta tomita sispere. Mis yph piet tabra baspilas , piet bijodien uliva, eidora, on si popui ne mi tà chuata aleign diasisson ei sie isθρώπων, και δίναμεν έγουσε πεγίζην όσε μέν οδη τών τρωμάτων παιρού έταγε, έ συματός τε καί γνώμες τοικύτες, έ 🖦 γώντος ούτω του αίματος, ή μέγεθος το-वयप्रय हैंग, बद्ध एमे वैर्शयवधिया प्रवासन्विका रहे Ανθρωπον ές την ίησιν καταφρονέουτα, τοίσι μέν έξίςασθαι χρή όποια αν έη, πλήν τώς έψημέρων λειποθυμιών. τοίσι δ' άλλοισι κάer imigerpiers, veotpworoter ibuor, is in τούς τε πυρετούς διαφεύγωσε οί ανθρωποι, και τάς αίμορραγίας τε και τάς νομές, menteroutour. atpentoura de, xai êmi micoτον γρόνον τάς φυλαπάς αἰεὶ των δεινοτάτον משונים שוני אמן שמם שואמנסי סטדשב.

## PRORRHÉTIQUES II.

Ceux qui sont naturellement sujets à la fièvre, ou dont l'esprit se trouble facilement, éprouvent surtout ces accidens. On ne doit point d'ailleurs en êire surpris, ni beaucoup s'en allarmer, lorqu'on sait que l'esprit, ainsi que le corps, different essentiellement chez tous les individus, et que ces causes ont ainsi par elles-mêmes un très-grand pouvoir. Lorsque la blessure a été faite dans de telles circonstances, soit par rapport à la prédisposition du corps ou de l'esprit, ou à l'excitation du sang, et que par leur violence il ne soit pas possible d'espéser de guérir le délire, il faut. s'abstenir de tous remèdes, autres que: ceux qui sont nécessaires dans le moment pour arrêter les défaillances. Mais on, doit entreprendre le traitement de la plaie l'orsqu'elle est récente chez les sujets, qui naturellement ne sont point exposés à la fièvre, ni à l'hémorrhagie, ni aux ulcères rongeans. Au reste, le plus sûr est d'être toujours en garde contre ces

- 296 PRORRHÉTIQUES II. accidens redoutables : cette précaution est nécessaire.
- 64. Les ulcères rongeans dont la putridité est fort profonde, et les chairs sèches et noires, sont les plus mortels. Ceux qui rendent un ichor noirâtre, sont malins et dangereux. Lorsque la putridité ou sanie est blanche et muqueuse, l'issne en est moins mortelle; mais les récidives sont fréquentes, et la maladie devient longue.
- 65. De tous les ulcères rongeans, les dartres sont les moins dangereux; quand c'est près des cancers occultes, la guérison est surtout difficile.
- 66. Il est en général avantageux, dans toutes les blessures, qu'il survienne une fièvre de vingt-quatre heures, et que le pus soit blanc et très-épais.
- 67. L'exfohation d'un tendon ou d'un es, et quelquefois de l'un et de l'autre, est un avantage dans les gangrènes séches et profondes. Dans ce cas, le pus

ξό. Αὶ δὲ νομαὶ Σανατωδές αται μέν, ὧν αὶ σηπεδόνες βαθύ καται, καὶ μελάνταται, καὶ ἐπικίνουνοι, ἐσαι μέλανα ἰχῶρα ἀναδιδοῦσι. αὶ δὲ λευκαὶ, καὶ μυξώδεες τῶν σηπεδόνων, ἀποκτείνουσι μέν ἦσσον, ὑπος ρέφουσι δὲ μᾶλλον, καὶ χρονιώτεραι γίνονται.

- ξέ. Οἱ δ' ἔρπητες ἀχινδυνότατοι πέντων ἐλκέων, ὅσα νέμεται. δυσαπάλλαπτοι δὲ μάλιςα, κατάγε τοὺς κρυπτοὺς καρκίνους.
- ξς'. Επὶ ἄπασι δε τοῖσι τοιουτέοισι, πυρετόν τε ἐπιγενέσθαι ξυμοέρει μίην ἡμέρην, καὶ πῦσν ὡς λευκότατον, καὶ παχύτατον.
- ξζ. Λυσιτελέει δε καὶ σφακελωμός νεύρου,

   ἡ καὶ ὀςέου, ἡ καὶ ἀμφοίν, ἐπί τε τῆσι βα
  Φηίησι σηπεδόσι, καὶ μελαίνησι. πῦσν γὰρ

  13..

## POR HPOPPHTIKON 6

έν τοῖσι σφακελισμοίσι ρέες πουλύ, καὶ λύει τὰς σηπεδόνας.

ξη. Τών δὶ ἐν κεφαλή τρωμάτων, θανατωδές ατα μέν, τὰ ἐς τὸν ἔγκεφαλον, ὡς καὶ
προγέγραπται. δεινὰ δὲ καὶ τὰ τοικύσκ
πάντα. ὸς ἐον ψελὸν μέγα, ὁς ἔνν ἐμπεφλασμένον, ὸς ἐον κατερρωγάς, εἰ δὲ καὶ τὸ ς ὁμα
τοῦ ἔλκεος σμκρὸν εἰν, ἡ δὲ ρωγμή τοῦ
ὸς ἐου ἐπὶ πουλὸ παραμείνει, ἔπεκενδυνότερόν
ἐςι. ταῦτα δὲ πάντα δεινότερα γίνεται, καὶ
κατὰ ραφήν τε ἐοντα, καὶ τῶν χωρίων αἰεί,
πὰ ἐν τοῦσι ἀνωτάτω τῆς κεφαλῆς.

ξύ. Πυνθάνεσθαι δέ χρή ἐπὶ πάσι τοίσι ἀξίοισι λόγου τρώμασι, ἡν ἔτι νοστρωτοι αἰ πληγαὶ ἔωσι, ἡ βλήματα εἴη, εὶ κατίπεσε ῶνθρωπος, ἡ εὶ ἐκαρωθῆ. ἡν γάρ τι τουτέων ἔη γεγονὸς, φυλακῆς πλεόνες δίεται, ὡς τοῦ ἐγκεφάλου ἐσακούσαντος τοῦ τρώματος. εἰ δὲ μη νεότρωτος εἴη, ἐς τἄλλα σπρώτα σκέπτεσθαι, καὶ δουλεύποθαι.

phone HETIQUES 11. qui coule abondamment termine la gangrène.

68. Quant aux plaies de tête, celles qui intéressent le cerveau sont les plus mortelles, comme il a été dit. Elles sont toutes très-dangereuses lorsque l'os a été découvert dans une grande étendue, enfoncé dans son milieu ou fendu Sil'ouverture de la plaie est petite, et que la félure de l'os se prolonge beaucoup, le danger est plus grand. Il y a encore plus à craindre si l'os est endommagé près des sutures ou sur le synciput.

69. Dans toutes les blessures de tête qui méritent quelque attention, si la plaie est récemment faite, il faut s'informer si c'est à la suite d'un coup, si le blessé est tombé au même instant ou s'il a été assoupi. Lorsque cela a lieu, il faut veiller avec plus de soin à la blessure, dans la crainte que le cerveau n'ait été endommagé. Mais si la plaie est

300 · PRORRHÉTIQUES II.

ancienne, il faut avoir récours à d'autres signes, et bien les méditer.

70. Le plus avantageux pour le blessé, est qu'il n'ait éprouvé ni fièvre ni hémorrhagie, qu'il ne lui survienne point de douleur ni d'inflammation: si l'on remarque quelques-uns de ces accidens, il y a moins de danger lorsqu'ils paroissent des le commencement et qu'ils durent peu.

71. Quand il y a des douleurs, il est bon que les bords de la plaie s'enflamment, qu'après l'hémorrhagie le pus se montre à la surface des veines. Il faut aussi qu'on observe les bons signes que j'ai décrits, tant au sujet des fièvres que des maladies aiguës, dont les mauvais signes sont ici, comme je l'affirme, également dangereux.

72. C'est un signe mortel lorsque la fièvre a commencé à se manifester dès le qualrième, le septième ou le on-

zième jour de la blessure.

73. Elle se juge ordinairement au on-

- ό. Αριζον μέν οὖν μάτε πυρετῆναι. τὸν τὸ ἔλκος ἔχοντα ἐν τῷ κεφαλῷ, μάτ' αἵμα ἐπαναρραγῆναι αὐτέω, μηθὲ φλεγμονὰν, μάτ' αἷμα μηθεμίην ὁδύνην ἐπιγενέσθαι. εἰ δέ τε τουτέων ἐπιφαίνοιτο, ἐν ἀρχῷσί τε γί νεσθαι ἀσφαλέζατον, καὶ ὁλίγον χρόνον παραμένειν.
- οά. Συμφέρει δὲ ἐν τῆσι οδύνησι, καὶ τὰς φλεγμονὰς τὰς ἐπὶ τοῖσι ἔλκεσι ἐπιγίνεσθαι. τῆσι δὲ αἰμορραγίησι, πῦσν ἐπὶ τῆσι φλεψὶ φαίνεσθαι. τοῖσι δὲ πυρετοῖσι, ά ἐν τοῖσε οξέσι νουσήμασι ἔγραψα, ξυμφέρει ἐπὶ τουτέοισι γενέσθαι ταῦτα. καὶ ἐνθάδε λίγω ἄγαβα εῖναι, τὰ δ' ἐναντία, κανά.
- ο6. Αρξασθαι δε πυρετον έπι χεφαλής τρώσει τεταρταίω, η εδδομαίω, η ένδεκαταίω, βανατώδες μάλα.
  - ογ'. Κρίνεται δέ τοϊσι πλείζοισι, ήν μέν

# 302 RPOPPHTIKON 6.

τεταρταίου έύντος τοῦ έλπεος πυρετός ἀρξεται, ἐς τὴν ἐνδεπάτην. ἡν δ' ἐδδομαῖος ἐὐν πυρετήνη, ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδεπάτην, ἡ ἐπτακαιδεπάτην. ἡν δὲ τῆ ἐνδεπάτη ἄρξηται πυρετήνειν, ἐς τὴν εἰκος ἡν, ὡς ἐν τοῖσι πυρετοῖσι διαγέγραπται, τοῖσι ἄνευ προφάσεων ἔμφανέων γινομένοισι.

οδ. Τήσι δ' εν άρχησι των πυρετών, πντε παραφροσύνη επιγίνηται, η τε απόπληξις των μελέων τινός, εἰδίναι τὸν ἄν-Θρωπον ἀπολλύμενον, ην μη παντάπασι ἐ των καλλίζων τι σημήτον ἐπιγένηται, ἡ σώματος ἀρετὴ ὑποκίηται, ἀλλ' ὑποσκεπτίσθω τὸν τρόπον. τῷ ἀνθρώπῳ ἔτι γὰρ αὐτέη ἰλπίς γίνεται τῆς σωτηρίης. χωλόν δὲ γενέσθαι τὸ ἄρθρον, ἐς ὁ ἀπεζήριξε, ἀναγκαϊόν ἐξιγ πν ἄρα καὶ περιγένηται ωνθρωπος. PRORRHETIQUES II. 303 sième si elle est survenue le quatrième, et au quatorzième ou au dix-septième, si elle est survenue le septième. Enfan, si la fièvre a commencé le onsième jour, elle se juge alors au vingtième ("), couformément à ce qui est décrit pour les fièvres qui viennent sans cause manifeste.

74. Si, dés le commencement de la fièvre, il y a du délire ou paralysie de l'une des extrémités, sachez que le malade succombera, à moins qu'il ne présente les signes les meilleurs, ou du moins quelques-uns, ou enfin qu'il ne résiste par la force de sa constitution. Mais il faut bien examiner par quel moyen cela peut avoir lieu, car alors il y a espoir de guérison; mais supposé que le malade survive, il perdra nécessairement l'usage de la partie où le mal se sera fixé.

<sup>(\*)</sup> Voyez Prognostics, paragraphes 108, 109

# 304 PRORRHÉTIQUES IL

- 75. Dans les grandes plaies des articulations, lorsque les tendons qui servent de moyens d'union sont entièrement coupés, il est évident qu'on perdra l'usage de l'articulation.
- 76. Toutefois, si l'on a des doutes sur l'état des tendons, il vaut mieux, lorsque c'est un trait aigu qui a fait la plaie, qu'il ait pénétré en ligne droite qu'en travers. Le danger est à-peu-près le même lorsque la blessure a été faite par un corps pesant ou obtus
- 77. Enfin, il reste à déterminer la profondeur de la plaie, et à juger de sa gravité d'après les autres signes. Tels sont les suivans: si la suppuration attaque une articulation, cette partie sera nécessairement plus dure, et si le gonflement a lieu long-temps, l'articulation deviendra entièrement roide. Ce gonflement demeure même après la guérison de la plaie. Lors donc qu'on a à traiter une articulation qui est courbée, il est absolument nécessaire de lui faire exé-

- Τὰ δὲ τρώματα τὰ ἐν τοῖσι ἄρθροισι,
   μεγάλα μὲν ἐόντα, καὶ τελέως ἀποκόπτοντα
   τὰ νεῦρα τὰ συνέχοντα, ἐῦδηλον ὅτι χωλοὺς
   ἀποδείξει.
- ος. Εὶ δὲ ἐνδοιαςὸν εἴκ ἀμφὶ τῶν νεύρων, ὅπως ἔχοι, ὀξέος μὲν ἐόντος τοῦ βέλεος τοῦ ποιήσαντος, ὀρθόν τὸ τρῶμα εἵναι ἄμεινον ἐπικαρσίου. εὶ δ' εἴκ δαρύ τε, καὶ ἀμελὸ τὸ τρῶσαν, οὐδὲν διαφέρει.

οή. Οίσι δ' άν και νεύρον δοκέη έκπεσέεσθαι, ασφαλες έρως τα περί της χωλώσεος έη προλέγει, άλλως τε καὶ ήν των κάτωθεν νεύρων έη το έκλυομενον.

οθ . Γνωση δε τοίσι νεύρον μέλλον έχπίπτειν. πύον λευχόν τε και παχύ, και πουλύν, χρόνον ύπορρεει, όδύναι τε και φλεγμοναί γίνονται περί τὸ ἄρθρον εν άρχησι. τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα γίνεται, και ὀςέου μέλλοντος έχπεσέεσθαι.

π'. Τὰ δὲ ἐν τοῖσι ἀγχῶσι διακόμματα, ἐν φλεγμονῆ μάλιζα ἐόντα, ἐς διαπύησιν ἐκπιχνέεται, καὶ τομάς τε, καὶ κάύσεας.

πά. Ο δε νωτιαίος μυελός ήν νοσέη, ήν τε έχ πτώματος, ήν τε έξ άλλης τινός προφάσεος, ήν τε ἀπό αὐτομάτου, τών τε σκελέων ἀχρατής γίνεται ὥνθρωπος, ὧςε μηδέ

PRORRHÉTIQUES II. 307 enter souvent de légers mouvemens de flexion et d'extension.

- 78. Lorsqu'il doit s'exfolier un tendon, on peut, avec plus d'assurance, annoncer la claudication, mais surtout lorsqu'il s'agit du tendon des extrémités inférieures.
- 79. Les signes qui annoncent l'exfoliation sont l'écoulement continuel d'un pus blanc et épais, qui se fait jour audessous du tendon; la douleur et l'inflammation qui persistent depuis le commencement, et qui attaquent toute l'articulation; ce qui arrive aussi quand un os doit s'exfolier.
- 80. Le déchirement de l'articulation du coude est accompagné de beaucoup d'inflammation, et passe à la suppuration: il faut ici avoir recours à des incisions et à la cautérisation.
- 81. Lorsqu'il y a affection de la moelle épinière, soit à la suite d'une chute ou de toute autre cause extérieure, soit par un

vice spontané de cet organe, le malade est perclus des jambes, et ne sent pas quand on appuie sur le ventre et la vessie. Dans les premiers temps, il ne rend ni urine ni excrémens, à moins qu'il n'y soit forcé. Quand le mal est plus ancien, l'urine et les excrémens sortent sans que le malade s'en aperçoive; alors la mort n'est pas éloignée.

82. Quand la gorge se remplit de sang plusieurs fois le jour et la nuit, que l'on n'éprouve ni douleur de tête, ni toux, ni vomissemens; qu'il n'y a point de fièvre, point de douleurs à la poitrine ni dans le dos, il faut examiner les narines et la gorge, pour s'assurer si l'on n'y découvrira pas un ulsère ou une sangsue.

83. Lorsque les yeux sont affectés de chassie ou lippitude fluente, ils sont bientôt guéris quand la tumeur, les larmes et la chassie commencent en même temps.

γρόνω.

πβ΄, Ων δέ εμπίπλαται αίματος το φάρυγξ, πολλάχις τῆς ἡμέρης τε, καὶ τῆς νυκτὸς ἐκάςης, οὕτε κεφαλὴν προηλγησαντι,
οῦτε βηχὸς ἐχούσης, οῦτε ἐμεῦντι, οῦτε
πυρετοῦ λαμδάνοντος, οῦτε ἐσῦνης ἐχούσης, οῦτε τοῦ σήθεος, οῦτε τοῦ μεταφρέτου, τουτέου κατιδεῖν ἐς τὰς ῥῖνας, καὶ τἡν
φάρυγγα, ἡν ἔλκος τι ἔχων φανῆται ἐν τῷ
χωρίῷ τουτέῳ, ἡ βδελλη.

πή. Οφθαλμοί δε λημώντες ἄριςα ἀπαλλάττουσι, πν τό τε δάκρυον, και ή λήμη, και τὸ οίδημα ἄρξηται όμοῦ γενόμενα. , πδ. Ην δε το μεν δάκρυον τη λήμα μεμιγμένον εη, και μη θερμού ισχυρώς, ή δε,
λήμη λεθκή τε εη, και μαλθακή, τό τε οιδημα ελαφρόν τε και λελυμένου. ει γάρ
ουτώ ταυτ' έχοι, ξυμπλάσσοιτ' αν όφθαλμός ες τάς νύκτας, ώςε ἀνώδυνος είναι, και
ἀκινδυνότατον ουτώς αν είη, και όλιγοχρονιώτατον.

πέ. Εὶ δὲ τὰ ἀάκρυον χωρέει πουλύ, καὶ θερμόν, ξύν όλυγίς» λάμ», καὶ σμεκρῷ οἰδίτματι, εὶ μὲν ἐκ τοῦ ἐτέρου τῶν ἐφθαλμών, χρόνιον μὲν κάρτα γίνεται, ἐκίνδυνον δἰ, καὶ ἀκώδυνος οὖτος ὁ τρέπος.

πς. Εν ποδσι μάλωςα την θε κρόσιν ύποσπέππεσθαι. την μέν πρώτην, ές τὰς εἴκοσι ημέρας. ην δ' ὑπερδάλλη τοῦνον πὸν χρόνον, ές τὰς τεσσαρήκοντα προσδέχεσθαι. ην δέ μηδ' ἐν ταύτησι παύηται, ἐν τῆσι ἐξήποντα αρίνεται.

#### PRORRHETIQUES II. 311

- 84. Lorsque les larmes se mêlent à la chassie et ne sont pas très-chaudes, que cette dernière est blanche et douce, la tumeur légère et étendue, les paupières se prennent la nuit sans douleur. Ce mal est alors sans aucun danger et de peu de durée.
- abondamment avec peu de chassie, et qu'il y ait une petite tumeur à un œil seulement, le mai sera très-long, mais nans danger. Ce genre de lippitude est aussi sans douleur.
- 26. On doit particulièrement, dans les maladies des yeux, faire attention aux crises. La première qu'on doive espérer arrive le vingtième jour; mais si elle passe ce terme, ce sera peur le quarancitione; et si de mal ne finit point dans cette période, il se juge alors au soinantième (\*).

<sup>(\*)</sup> Voyet Prognostics, paragraphe 143.

### 312 PRORRHÉTIQUES II.

- 87. Pendant tout ce temps, on examinera attentivement la chassie, si elle se mêle bien sous le doigt, si elle est blanche et douce, surtout vers le temps de la crise; car cela arrivera si le mal doit finir à cette époque.
  - 88. Lorsque les deux yeux sont affectés de même, on doit craindre davantage l'ulcération; mais la crise se fera en moins de temps.
  - 89. Les lippitudes sèches ou non fluentes sont très-douloureuses, elles se jugent promptement, à moins que l'œil ne s'ulcère.
- go. Si on remarque une grosse tumeur saus écoulement de larmes et saus douleur, elle n'est pas dangereuse; mais si elle est douloureuse et sèche, il est fort à craindre que l'œil ne soit attaqué d'ulcère, et que les paupières ne se prennent.
  - 91. Le danger est encore plus grand lorsque la douleur se joint à l'écoulement

πζ. Παρὰ πάντα δε τὸν χρόνον τοῦτον, ενθυμέεσθαι τὴν λήμην, ἢν ἐν τῷ δακτύλῳ τε μίσγηται, καὶ λευκή τε, καὶ μαλθακή γίνη-ται, μάλιςα δ' ὑπὸ τοὺς χρόνους τοὺς κρισίμους. ἦν γὰρ μέλλη παύεσθαι, ταῦτα ποῦήσει.

πά. Εἰ δὲ οὶ ὀφθαλμοὶ ἀμφότεροι ταῦτα πάθοιε, ἐπικινδυνότεροι γίνονται ἐλκωθῆναι. ἡ δὲ κρίσις ἐλάσσονος χρόνου ἔζαι.

πθ . Απμαι δε ξηραί, επωθυνοι κάρτα. κρίνονται δε ταχέως, πν μη τρώμα λάδη ο οφθαλμός.

4. Οἰδημα δὲ ἡν μέγα ἔη, ἀγωδυνός τε , καὶ ξηρὸν, ἀκίνουνος εἰ δὲ εἴη ξύς ἀδύνη, κακὸν μέν ξηρὸν ἐὸν, καὶ ἔπικίνουνος ἐλχωσαιτε τὸν ὀρθαλμόν, καὶ ξυμφύσαι.

ζά. Δεινόν δε και ξύν δακρύω τα εόν και εδύνη, εί γάρ δάκρυον χωρέει θερμόν και άλ-

- 314 ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β. μυρόν, κίνδυνος τητε κόρη ελκωθήναι, κάς κρίσι βλεφάροισε.
- 46. Εὶ δὲ τὸ μὲν αἴδυμα καταζαία, δάσκρον δὲ πρυλὺ ἐπιχέρται πουλὺν χρόνον, καὶ λῆμαι ἔωσι, τοῖσι μὲν ἀνδράσι βλεφάρων ἔκτροπὰν προλέγειν, τῷσι δὲ γυναιξὶ, καὶ τοῦν βλεφάρων ἔκτροπὰν.
- ζγ. Ην θε λημαι χλωραι, η πελιθναί εωσι, και δάκρυον πουλύ και θερμόν, και εν τη κεφαλη καυμα έη, και διά του κροτάφου εδύναι ές τον δφθαλμόν κατας ηρίξωσι, και άγρωπνίη τουτέοισι έπιγένηται, ελκος άνάγκαι η γενέσθαι έν τῷ ὀφθαλμῷ. έλπὶς δὲ καὶ ραγηναι τὸ τοιοῦτον. ὡφελέει δὲ καὶ πυρετὸς ἐπιγενόμενος, ἡ ὀδύνη ἐς τὴν ὀφρὺν ς ηρίξασα.
- . Το Τρολέγειν δε δεί τουτέοισι τὰ ἐσόμενα, ἔς τε τον χρόνον σκεπτόμενον, ἕς τε

# PRORRECTIQUES II. 3:5

des larmes; car si elles sont chaudes et salées, on doit craindre l'ulcération de la pupille et des paupières.

92. Si la tumeur s'affaisse et qu'il y ait de la chassie et un long et abondant écoulement de larmes, on peut annoncer d'avance, pour les hommes faits, un renversement des paupières; et pour les femmes et les enfans, que le renversement des paupières se joindra à l'exulcération.

95. Lorsque la chassie est verte ou livide, les larmes chaudes et abondantes, avec chaleur brûlante à la tête, et douleur qui s'étend des tempes jusqu'à l'œil, pu elle se fixe, et qu'il survient des insomnies, il se fait nécessairement quelque suppuration dans l'œil, et l'on doit craindre sa rupture prochaine. Dans ce cas, la fievre qui survient est utile, et aussi la douleur qui se fixe au-dessus des sourcils.

94. Il faut, avant de faire aucupé prédiction, considérer la durée de la

#### SIG PROBRETEQUES II.

maladie, les hameurs qui éculent des yeux, la vialence des douleurs et des insomnies.

aß, Lorsqu'on peut voir le globe de l'enil, si en le trouve rompu et le pupillesorise à travere le crevasse, cela est très-dangement; car on peut très-difficilement la remettre en situation; et ai au-dessous il y a de la putridité, on perdra nécessainement l'usage de l'œil.

96. On fera de même les autres prédictions que sonsernent les différens genres d'ulcératione des yeux, en ayant dgard à la différence des parties lésées, ail degré de putréfaction qui accompagne l'ulcère, et à sa profondeur; car nécessairement les cicatrices sont en raison de l'étondue de la plaie.

age. Lorsque l'æil est romph et prêt à sortis de son orbité, de sorte que la papille elle-même paroit déplacée ; on ne peut espérer ni avec le temps, ni avec les secous de l'art, de rétablir la vue.

98. Mais on pour remédier à de le

så en ses desakass persta, et tag nepro-

ζέ. Επήν δέ και τον οφθαλμον οίον τε ξη κατιδείν, ην μεν εύρεθη εβρωγός τε, και διά της ρωγμής ύπερέχουσα ή όψις, πονηρόν, και χάλεπον καθιδρύσαι, ει δε και σηπεδών ύπεη τῷ τοιουτέω, τελέως ἄχρηςος ὁ ὸρθαλ-μός-γίνεται.

ίς. Τους δ' άλλους τρόπους κών ελκέμν ἐς τὰ χωρία σπεπτομένους προλέψειν, παὶ τάς τε σππεδόνας, καὶ δαθυτήτας, ἀναγκαῖον γὰρ κατὰ τὴν ἐσχύν τῶν ἐλκέων τὰς ἀνὰς χίνεσθαι.

ζζ. Οίσι μέν οδυ φόγρουται σί δφθαλμοί, και μετά σπερόσχουσι, ώς εξώ σύν δύιν της χώρης είναι, εδύνατοι διφελέτοθαι και χρόνω και τέχνη ές το βλέπειν.

his. Bà odd sequiph petants para res

# 318 проррытікой б.

δύτων οίά τε καθιδρύεσθαι, ην μήτε κακόν ἐπιγένηται μαθέν, ὅ, τε ὥνθρωπος νέος ἔη. αί θε ἐκ τῶν ἐλκέων οὐλαὶ, οἶσι ἀν μή κακόν τι ἄλλο προεή, κᾶσαι οἴαίτε ὡφελέεσθαι, καὶ ὑπὸ τῶν χρόνων, καὶ ὑπὸ τῆς τέχνης. μάλιςα δὲ αὶ νεωταταί τε, καὶ ἐν τοῖσι νεωτάτοισι τῶν σωμάτων.

- 46. Τών δε χωρίων, μάλεςα μεν αι δψεις βλάπτσνται έλχούμεναι. ἔπειτα τὸ ὑπεράνω των ὀφρύων. ἔπειτα δε καὶ ὅ, τι ἀν ἔγχιςα ἔη τουτέων των τόπων.
- ρ'. Αἱ δὲ κόραι γλαυκούμεναι, ἢ ἀργυροειδίες γινόμεναι, ἢ κυάνεαι, οὐδὲν χρηστόν. τουτέων δὲ ὁλίγαι ἀμείνους, ὁκόσαι ἢ
  σμικρότεραι φαίνονται, ἢ εὐρύτεραι, ἢ γωνίας ἔχουσαι, εἴτ' ἐκ προφάσεων τοιαῦται
  γενοίατο, εἴτ' ἀντέμαται.
- ρά. Αχλύεες, και νεφέλαι, καὶ αἰγίδις ἐκλεαίνονται τε , καὶ ἀφανίζονται, ἄν μέ

PRORRHETIQUES II. 319 gers déplacemens de la pupille, pourvu qu'il ne survienne rien de fâcheux et que le sujet soit jeune. Les cicatrices qui affectent les yeux lorsqu'il ne s'y joint d'ailleurs rien de mauvais, sont toutes susceptibles d'être diminuées, soit avec le temps, soit avec les secours de l'art; surtout si elles sont récentes et chez des sujets très-jeunes.

99. Par rapport aux lieux de la blessure, la lésion de la pupille présente le plus de danger, puis le dessus des sourcils, et enfin les autres parties les plus yoisines.

roo. Si la pupille change de couleur, si elle devient verte, blanche ou bleuâtre, cela ne présage rien de bon. Si elle paroît plus petite, plus grande, ou anguleuse, soit que cela provienne de causes apparentes ou sans cause manifeste, il y a moins de mal.

101. Les brouillards, les nuages, les taies qui affectent les yeux, s'éclairci-

320 PRORRHÉTIQUES It.
ront et disparoîtront, à moins qu'il ne
surviende une plaie dans cette partie,
ou qu'il n'y ait déjà une cicatrice ou un
onglet.

- 102. Lorsqu'il y a une tache dans la prunelle, de manière que la partie noire devient blanche, si la cicatrice est ancienne, inégale et épaisse, elle laisse après elle des traces qui ne s'effacent point.
- 103. Les crises ont lieurici, ainsique je l'ai décrit à l'article des fièvres (\*). Il faut d'ailleurs posséder exactement la connoissance des autres signes pour pouvoir faire des prédictions, suivant les divers genres de lippitudes; car s'il survient des signes tout à fait contraires, elles s'étendront à de longues périodes, ainsi que je l'ai décrit en traitant de chacunc en particulier; mais s'il paroît de très-bons signes, on peut prédire que

<sup>(\*)</sup> Voyez Prognostics, paragraphe ina.

τρώμά τι έπιγέναται εν τουτέφ τώ χωρίω, & πρόσθεν τύχη οὐλην έχων έν τω χωρίω 'τουτέφ, 'η πτερύγιον.

ρδ. Ην δε παραλαμήνει γίνητας μάποδες.
πάνη του μέλανος μόριόν τι, εί πουλύν, χρόνου παραμένη, παι τρηχηίη τε καὶ παχρίτ, καὶ μπηκόν νου έποκατιλλιπίεν.

φη - Δί θε πρίστες, ως το τοξοι πορετοίσε

\* δράψα, ώστω παι εύθεδε έχουσι. άλλά χρη

τα σημπία εκμαθόντα προλέγειν τὰς μέν δια
\* φοράς κων δήθαλμιών. δταν τὰ πέκτις των

σημπίων επιγένηται, τὰς πούλυχρονίους των

δηθαλμιών, ως διαγεγράπται επ' κάζησι.

τὰς δε δλιγεχρονίους, δταν τὰ σημπία προ
φαίνηται τὰ Κριςα, τότε προλέγειν εβδο
τ μαίας παισαισθάι, η εγγύς τουτέων, καὶ

Δλλως ἀσφαλώς νομίζειν έχχιν.

14.

ρό. Τὰς δὲ ὑποςροφὰς προσδέχεσθαι, οἶσι ᾶν ἡαςῶναι γένωνται, μήτ' ἐν ἡμέρῃσε πρισίμοισι, μήτε σημπίων ἀγαθῶν ἐπιφανέν—

ρέ. Απαυτων δε χρά μάλιςα τὰν κατάςασιν τοῦ οὔρου, ἐν τοῖσι περὶ τοὺς ἀφθαλμοὺς ἐνθυμέεσθαι, οἱ γὰρ καιροὶ ἀξέες.

ρς. Αί δε δυσεντερίαι ξύν πυρετώ μεν ξυ επίωσι, ή ποικίλοισί τε διαχωρήμασι, ή ξύν φλεγμονή ππατος, ή ώποχονδρίου, λ γαςρός, ή όσαι επωδύνοι, ή όσαι των σιτίων επολαμβάνουσι, δίψην τε παρέχουσι, αύται μεν πασαι πονηραί. καὶ ός αν πλείζα ξχη τουτέων των κακών, τάχιζα ἀπολέεται. Η δ' αν ελάχιζα των τοιουτέων προσή, πλείζαι αὐτέω έλπίδες.

ρζ. Αποθυήσχουσε δε ύπὰ ταύτης τῆς νούσου, μάλιςα παιδία τὰ πενταετέα, καὶ PRORRHÉTIQUES II. 323 le mal finira le septième jour ou environ, et qu'il sera sans danger.

104. Mais il faut s'attendre à des récidives lorsqu'on remarque un soulagement notable dans des jours non critiques, et qu'il n'a paru aucun signe avantageux.

105. L'on doit surtout, dans toutes les affections des yeux, faire attention aux qualités de l'urine, car le moment d'observer dure peu.

106. Les dysenteries avec fièvre et des déjections de différentes couleurs, avec inflammation du foie, de l'hypochondre et du ventre, ou qui sont accompagnées de vives douleurs, de dégoût pour la nourriture et de soif, sont toutes très-mauvaises. Plus il y a de ces symptômes dangereux, et plus tôt le malade mourra. Moins au contraire on remarque de ces mauvais symptômes, et plus il y a d'espoir.

107. Cette maladie est particulièrement funeste aux enfans, depuis l'âge 324 PRORRHÉTIQUES II. de cinq ans et au-dessus jusqu'à dix: elle l'est moins dans les autres âges.

108. Les dysenteries qui sont utiles ne produisent point tous ces maux. Les déjections accompagnées d'un peu de sang et de quelques glaires, terminent la maladie le septième jour, le quatorzième, le vingtième, le quarantième, ou enfin durant ce temps (\*). Les dysenteries qui arrivent ainsi délivrent souvent des maladies antécédentes. Lorsqu'elles sont anciennes, il faut plus de temps pour les guérir; mais celles qui sont récentes peuvent ainsi être détruites en quelques jours.

tog. Les femmes grosses, attaqués de dysenterie, guérissent ordinairement au moment de l'accouchement et après ce temps, et conservent leur fruit,

<sup>(\*)</sup> Voyer Prognostics, paragraphes 100, 122, 123, 129.

ગુકર્ફલાં ૧૦૦વ, કેંદ્ર ૧૩ નવે ઉલાવક ૧૬૫. સાં છે' લોડોલા ખોડાયા, મેંકકાર.

ρή. Οσαι δε των δυστεντεριών λυστεκέτες, τὰ μεν κακὰ ταῦτα οὐκ έμποιέουσι. αξρα δε, καὶ ξύσματα διαχωρήσαντα, ἐπαύσαντα ἐδδομαῖα, ἡ τεσσαρεσκαιδεκαταῖα, ἡ εἰποςαῖα, ἡ τεσσαρακονθήμερα, ἡ ἐντὸς τουτέων τῶν χρόνων. τὰ τοιαῦτα γὰρ δίας χωρήματα, καὶ ὑπαρχόντα πρόσθεν ἐν τοῖσι σώμασι νουσήματα ὑγιάζει. τὰ μέν πανδιάσταμα, ἐν πλίονι χρόνω, τὰ δε νεώτερα, δύκαται καὶ ἐν ὀλίγησε ἡμέρῆσι ἄπαλ-λάσσειν.

ρύ. Επεί καὶ έν γατρὶ έχουσαι, καὶ αύται περυγένονται, μάλλον ές τοὺς τόκους τε, καὶ ἐκ τῶυ τόκων, καὶ τὰ ἔμδρυα διατώζουσε, αξματός τε καὶ ξύσματος διαχώ-

#### REOPPETIKON S.

36

ρεόντων, και πολλούς μπυας, ήν μή τις όδύνη αυτέησι προσή, ή άλλο τι τών πονηρών ών Εγραφα σημπέων είναι έν τήσι δυσεντερίησι, Επιγένοιτο.

ρί. Εί δε τι κείνων επιφαίνοιτο, τώ τε εμβρύω δλεθρον σημαίνει, και τη έχούση αίνδυνον, ην μή μετά του έμβρύου την άπόφευξιν, και του ύς έρου την άπόλυσιν, η δυσεντερίη παυσήται αυθημερόν, η μετ' δλίγον χρόνον.

ριά. Αι δε λειεντερίαι, ξυνεχέες μέν, καὶ πουλυχρόνιοι, καὶ πάσην διρην ξύν ψόφοισί τε, καὶ ἄνευ ψόφων έκταρασσόμεναι, καὶ ὁμοίως νυκτός τε, καὶ ἡμέρης ἐπικείμε
καὶ ἡμοίως νυκτός τε, καὶ ἡμέρης ἐπικείμε
καὶ, καὶ τοῦ διαχωρήματος ὑπιόντος, π΄ 

ἀμοῦ ἐσχυρῶς, π΄ μέλανδς τε καὶ λείου, καὶ 
ἀμοῦ ἐσχυρῶς, π΄ μέλανδς τε καὶ λείου, καὶ 
ἄξηνν παρέχουτι, καὶ τὸ ποτὸν οὐκ ἐς τὴν 
κύςιν τρέπουσι, ωςε διουρέεσθαι, καὶ τὸ

quoiqu'en rendant pendant plusieurs mois des déjections mélées d'un peu de sang et de matières comme des raclures de chair, pourvu qu'il ne leur survienne pas de douleurs, ou quelqu'un des mauvais signes que j'ai décrits concernant la dysenterie.

ils indiquent la perte du fœtus, et un danger imminent pour la mère, si aussitôt qu'elle est accouchée et que l'utérus a expulsé l'arrière-faix, la dysenterie ne cesse pas dès le même jour, ou très-peu

de temps après.

dure long-temps, qui vient à toute heure avec des borborygmes, ou simplement avec trouble du ventre, qui s'établit également de jour et de nuit, dont les matières des déjections sont àbsolument crues ou noires, lisses et de mauvaise odeur, est une maladie trèspebelle et fort dangereuse. Elle fait naître la soif, et empêche la boisson de se

-368 Propertion

porter à le vesse pour étre rendue par les utines. La boudice est amiquée d'aphanes; il vient des rougeurs élévées on le visage, et des éphélides de divers couleurs; la peau du ventre parôlt ramoltie, fleuréest ridée ; les malades tombent dans un dégoût absolu de toute hourriture; et ils déviennent incapables de vaquée aux choses habituelles.

chez les vitillards, aiusi que chez les hommes faits; mais elle l'est beaucoup moins aux autres époques de la vie.

ri3. 'A' l'exteption' des lages precedens; que j'ai 'dit elle tres gravement affectés par la hialadie l'orsqu' un sile attaqué de la lienterle ne présente que qu'élqu' un 'des inauvils 'signes qui ont été décrits, il est tout la line resempt de dangér.

114. Cette maladie doit effe soignée jusqu'à ce que l'urine coule en quantié proportionnée à la boisson, que la nou-

#### npopphtikon b.

ζόμα έξελχούσι, καὶ έρευθος έξηρμένον ἐπὶ τῷ προσώπω ποιίουσι; καὶ ἐφήλιδας παντοῖα χρώματα ἐχούσας. ἄμα ὅἐ καὶ τὰς γαςέρας ὑποζύμους τὲ, κὰι βὑπαρὰς ἀποδεὶχνύουσι, καὶ ρυτιδώδεας. ἐκ δἱ τῶν τοιούτων, ἐσθίειν τε ἀδύνατοι γίνονται οἱ ἄνθρωποι, καὶ τῆσι περιόδοισι χρῆσθαι, καὶ τᾶχλα τὰ πρασσόμενα ποιέειν.

ρεδ. Το δε νοδούμα το στο δεινότατο ν μέν τόξοι πρεσδυτέροισι. Γσχυρόν δε γίνεται καλ τοξοι ανδράσι. τῆσι δε άλλησι υλικίησι πολλῷ ਔσσον.

ρογ. Όζις δε μπτε εν τποι πλικίνοι εζι ταυτένος, ποι φημι υπό του νουσκματός τουτέου κακώς περιέπεσθαι, ελάχιζα τε τών σημπίων έχει των πουπρών α έγραψα είναι, ασφαλέζατα δίακεεται ουτος.

ριδ . Θεραποίης δε προσδέεται ή γούσος αυτης, ές' έν τό, τε οθρον-χωρέηται του πέγομένου κατά λόγον, και στο σώμα 'δών δετέων εἰσιόντων αὖξηται, καὶ τῶν χροιών τῷ πονηρών ἀπαλλαχθῆ.

ριέ. Δί δὲ ἄλλαι διάρροιαι ὅσαι ἄνευ πυρετών, και όλιγοχρόνιοί τε, και εὐήθεες. ή γὰρ κατανιφθέεσαι πεπαύσονται, ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου. προσαγορεύειν δὲ χρη παύεσθα την ύπεξοδον, όταν τη τε χειρί ψαύοντι της γαςρός, μηθεμίη κίνησις ύπέη, καὶ φύσα διέλθοι έπ'ι τελετή του διαχωρήματος...

ρις . Εθραι δὲ ἐκτρέπονται, ἀνδράσι μέν, οθς αν διάρροιη λάβη έχοντας αἰμορροίδας. παιδίοισε δε λιθιώσί τε, και εν τησι δυσεντερίησε τησε μακρήσε τε, και ακρήτοισε. πρεσδυτάτοισε δές οίσε άν προσπήγρατα mukne even-

ριζ. Των δε γυναικών δσαι μάλλον καί ήσσον έν γαςρί λαμβάνειν πεφύκασι, ώδι υποσχέπτεσθαι. πρώτον μέν τὰ είδεα. σμιπραί τε γάρ μεζόνων άμείνονες ξυλλαμβάνειν , λεπταί παχηίων , λευκαί έρυθρών, pelaunai nehidum. glekar daai epparia PRORRHÉTIQUES II. 33r riture profite, et qu'on ne remarque plus aucune mauvaise couleur.

115. Les autres diarrhées sans fièvre durent peu et sont bénignes : elles cessent d'elles-mêmes ou à l'aide des boissons. L'on peut annoncer d'avance que les évacuations cesseront, lorsqu'en palpant le ventre, on n'y sent plus aucun mouvement intestin, et que les vents sortent à la fin des déjections.

n 16. Il survient des chutes du fondement aux hommes faits qui ont la diarrhée et des hémorrhoïdes, aux enfanscalculeux, à ceux qui sont attaqués depuis long-temps de dysenteries avec des déjections de sang pur, et aux vieillards qui rendent des glaires fort tenaces.

117. Il faut considérer de la manière suivante quelles sont les femmes qui sont plus ou moins aptes à devenir enceintes. D'abord, en ayant égard à la forme du corps, les petites conçoivent plus facilement que les grandes, celles qui sont minces plus que les

#### 33. PRORRHÉTIQUES IL

épaisses, les blanches plus que les rousses, et les brunes plus que celles qui ont un teint livide; celles qui ont les veines apparentes plus que celles dont les veines ne parvissent point. La corpulence dans une femme qui n'est plus jeune, est un mauvaissigne, Lorsque les mamelles sont larges et lien rondes, cela est d'un très-bon augure. Pous ces signes sont visibles à l'extérieur.

118. Par rapport aux menstrues, ou doit s'informer si elles viennent bien tous les mois, et en quantité conventble; si elles sont d'une bonne couleur, et ont lieu toujours à peu-pres en quantité égale, et aux mêmes époques de chaque mois. C'est en effet le meilleur état que l'on puisse desirer.

'1 19. Relativement au lieu ou s'opère la conception, lequel nous nommons l'uterus, il fant que cette partie soit saine, sèche et souple, point tirallée en haut, ni trop basse, ni son orifiée placé de travers, ni entièrement fermé,

έχουσι, άμείνονες, η δεησι μη καταφαίνονται. σάρχα δε επίθρεπτου έχειν, πρεσδυτική πουπρόν. μαζούς δε όγκηρούς τε καὶ μεγάλους, άγαθών, ταῦτα μὶν πρὸς τή δψει ἀπλάλες.

ριή. Η υνθάνεσθαι χρή και περί των καταμηνίων, ην πάντας μήνας φαίνωνται, και ήν πλήθος ίκανόν, και ην εύχροά τε, και Έσα εν έκάς οισι των χρόνων, και εν τησί πύτησι ημέρησι των μηνών. ούτω γάρ ταυτα γίνεσθαι άρις ον.

ριθ. Το δε χωρίον, εν ο ή σύλληψίς έςι, δ δη μήτρην ονομάζομεν, ύγκες τε χρά είναι, καὶ ξηρόν, καὶ μφιθακόν. καὶ μάτ' ἀνεσπασμένον έςω, μήτε προπετές, μήτε τὸ ζόμοριντέον ἀπεςράσθοι, μάτε ξυμγκμυκέτω, ρήτ' έχπεπλήχθω. άμήχανον γάρ, δ, τι άν ξη τών τοιουτέων κωλυμάτων, συλλήψιν γενέσθαι.

ρκ. Ο κόσαι μέν ούν τών γυναικών, μή δύνανται έν γαςρί λαμδάνειν, φαίνονται δε χλωραί, μήτε πυρετού, μήτε τών σπλάγχνων αἰτίων ἐόντων, αὐται φήσουσι κεφαλήν άλγέειν, καὶ τὰ καταμήνια πονηρώς τε σφίσι, καὶ ἀκρήτως γίνεσθαι. καὶ όλίγως δὲ καὶ πουλύν χρόνον ἐν τῆσι οὔτω διακειμίνησι ἀφανέα ἔη, αὶ μῆτραι καθάρσεος ταυτέησι προσχρήζουσι.

ρχά. Οχόσαι δὲ ἐυχροιοί τε εἰσι, καὶ σάρκα πολλήν τε καὶ πιηρὰν ἔχουσι, καὶ φλέδια κεκρυμμένα, ἀνώδυνοί τε εἰσι, καὶ τὰ καταμήνια ταύτησι ἔη παντάπασι οὐ φαίνεται, ἢ ὁλίγα τε καὶ ἀκρήτως γίνεται. τῶν τρόπων οὖτος ἐν τοῖσι χαλεπωτάτοισι ἐςὶ καταναγκάσαι ὡς ἐν γαςοὶ λαμβάνειν.

ραδ . Ην δε επιφαινομένων τών παταρη-

PRORRHÉTIQUES 11. 335 ou comprimé; car de toute nécessité, ces obstacles s'opposent à la grossesse.

120. Lors donc que les femmes ne peuvent concevoir, qu'elles paroissent pâles, sans fièvre ni vice apparent dans les viscères, qu'elles se plaignent de douleurs de tête, de la difficulté des menstrues, de leur défaut de consistance, de leur petite quantité ou de leur suppression pendant long-temps, dans tous ces cas, il est besoin de purger la matrice.

121. Lorsque les femmes ont bonne couleur, avec de l'embonpoint, et qu'elles sont fort charnues, de sorte que leurs veines ne paroissent point, qu'elles sont sans douleurs, et que les menstrues ne coulent point du tout, ou seulement en très-petite quantité, et sont d'une mauvaise couleur, ce genre de cause est le plus grand obstacle à la grossesse.

122. Si, au contraire, les menstrues

### 336 PRORRHÉTIQUES II.

sont très bien conditionnées, et que la femme soit saine quantau reste du corps, mais qu'elle ne puisse concevoir, c'est l'utérus qui s'oppose à la grossesse. Il est tiraillé, ou son orifice trop ouvert; car les autres affections de ce viscère entraînent des douleurs. It y a en outre mauvaise couleur du visage et dépérissement

123. Si l'utérus est attaqué d'ulcère, soit à la suite de couche ou de quelque tumeur, ou de toute autre cause, il survient nécessairement de la fièvre, du gonflement dans les aines et des dou-leurs. Si les lochies s'arrêtent en même temps, tous les maux délà existans deviennent excessifs et opiniatres; il y a en outre des douleurs aux hypochondres et des maux de tête.

124. Après la guérison, le côté de l'utérus attaqué d'ulcère sera nécessairement plus grêle, plus dense, et moinapte à la fécondation. νίων ἀπροφασίζως, τό, τε σώμα δόε διάκεεται ή γυνή, κήν μη συλλαμβάνη, τό χωρίον έν ῷ ή μήτρη αἴτιον, ὡζε μὴ δύνασθαι
γίνεσθαι ἔκγονα. ἡ ἐκπεπληγμένον. τὰ γὰρ
ἄλλα καταγινόμενα ἐνταῦθα, ξὺν ὁδύνησὶ τε
γίνεται, καὶ ἀχρόιησὶ τε καὶ τήξει.

ρκή. Ην δ' αν ελκος γένηται εν τήσι μέτρησι, είτε έκ τόπου, είτε έκ φύματος, είτε
έξ άλλης τινὸς προφάσεος, πυρετούς τε,
καὶ δουδώνας ταυτέησι αναγκαίη επιγινέσθαι,
καὶ ὁδύνας εν τοίσι χωρίοισι τουτέοισι. εἰ δὲ
καὶ τὰ λοχήῖα συναπολειφθείη, ταῦτα ὑπάργοντα κακὰ πάντη ἀκρητότερά τε καὶ χρονιώτερα. καὶ πρὸς τουτέοισι ὑποχονδρέων
τε, καὶ κεφαλῆς ὁδύναι.

ρκό. Ελκεος δε γινομένου, και εξυγιασθέντος, το χωρίον τοῦτο ἀναγκαίη λειότερον, και σκληρότερον γινέσθαι, και ήσσος δύνασθαι εν γαςρί λαμδάνειν.

#### AM TRORPHTIEON 6.

ρχέ. Εἰ 'δέ μεῦνου ἐν τοῖσε ἐπ' ἀριζερὰ
χένοιτο ελυρε, ἡ δέ γινοὰ ἐν γαιχεὶ λάδοι,
εἶπε τὰ ελυος ἔπε ἐχρούσει, εἶπε λοιπὸυ ἄδη
ἐγιὰς ἐούση, ἄρσεν μῶλλου τεκεῖι σὐτὰν
ἐλπίς ἐζε,

ρχς'. Ετ δε έν τοισι επέ δεξιά το ελχος γένοιτο, ή δε γυνή εν γαςρί έχοι, Απλυ μάλλου το επικοποι χρο δικέρεν έσταθαι.

ρχί. Ην δε πυρετοί γενωνται οὐ δυναμενη εν γαςρι λαβείν, και λεπτης βαχές
εχούσης, πυνθάνεσθαι χρή, μέτι αι μετραι
ελκος έχουσι, η άλλο τι των ποναρών ών
εγραψα. ει γάρ εν τῷ χωρίῳ τουτέῳ μαδει
υπεὸν κακὸν φαίνοιτο αἴτιον τῆς λεπτύνσιός
τε, και τοῦ μη συλλαμβάνειν δύνασθαι,
αίμα εμέσαι την γυναϊκα προσδόκιμον. τὰ
δε καταμήνια τῆ τοιαύτη η φάνις αι ἀναγκαίν.

ρχή. Ην δε ό κυρετός λυθή ύπο της ρή

# PRORRHÉTIQUES II. 33, 125. S'il n'y a que la partie gauche de l'utérus affectée d'alcère, et que la femme vienne à concevoir, si d'ailleurs elle est saine quant au reste du corps, on doit croire qu'elle engendrera plutôt

rac. Mais si c'est le côté droit de l'utérus qui est attaqué d'ulcère, il est plus vraisemblable qu'elle engendrera un fretus de sexe féminin.

un fœtus de sexe masculin.

127. Quand la fièvre et une petite tour s'annoncent chez une femme qui ne peut devenir enceinte, il faut s'assurer s'il n'y auroit pas un ulcère à l'utérus, on s'il existe quelqu'un des maux dont j'ai parlé. Car s'il n'y a dans cette partie aucun vice, cause de l'affoiblissement qui s'oppose à la grossesse, il faut s'attendre dans ce cas qu'il surviendra un vomissement de sang. Mais nécessairement il y a alors suppression des menstrues.

128. Si la fièvre se dissipe après l'hé-

\$40 PRORRHETIQUES IL morrhagie, et que les menstrues reparoissent, la femme concevra.

129. Si un flux de ventre a précédé l'hémorrhagie, il est à craindre que la femme ne périsse ayant d'avoir vomi le sang.

130. Les femmes qui se croient enceintes sans l'être, sont sujettes à se tromper pendant plusieurs mois : les menstrues ne paroissent point, le ventre grossit, elles y sentent des mouvemens, ont des maux de tête, des douleurs au cou et aux hypochondres; il ne vient point de lait Jans les mamelles, ou il y en a peu, et il est aqueux. Lorsque le ventre aura perdu son volume par la dissipation de la tumeur, et qu'il sera redevenu mou, la femme concevra, à moins qu'il n'y ait quelque autre obstacle qui s'oppose à la grossesse. Du reste, cette affection suffit pour produire, sur l'utérus, un changement tel, qu'après ce temps cet organe devient apte à ξεσς του αξιατος, και τά τε καταμήνια φανη, ο γαζρί λήψεται.

ρχθ΄. Ην δε τὰ τῆς γαςρὸς πριυ ἡ τὰ αίμα ἀναρραγῆναι ὑγρὰ γενηται πονηρὸν τρόπον, χίνδυνος ἀπολέσθαι τὴν γυναῖκα ἔμπροσθεν, ἡ τὸ αίμα ἐμέσαι.

ρλ'. Οκόσαι δὲ ἐν γαςρὶ δοκέουσε ἔχεισ σὐκ ἔχουσαι, καὶ πολλούς μήνας ἔξαπατώνται, τῶν καταμηνίων οὐ φαινομένων, καὶ τὰς γαςἐρας ὁρῶσι αὕξανομένας τε, καὶ τινεομένας αὖται κεφαλήν τε ἀλγέουσι, καὶ τράχκιλον, καὶ ὑποχόνδρια, καὶ ἐν τοῖστ τυτθοἴσι γάλα οὐκ ἐγγίνεται σφίσι, εὶ μά ἐλίγον τι, καὶ ὑδαρές. ἐπὴν δὲ τὸ κύρτωμκ τὸ τῆς γαςρὰς ἀπολυθῆ, καὶ λαπαραὶ γένωνται, αὖται ἔν γαςρὶ λήψονται, ἢν μή τι ἄλλο κώλυμα γένηται σφίσι. ἐπεὶ τὸ πάθος γε τοῦτο ἀγαθόν ἐςι, μεταδολὴν ποιῆσιι ἐν τῆ ὑςέρη, ὡςε μετὰ τοῦτον τὸν χρόνου ἐν γαςρὶ λαμδάνειν. τῆσι δ' ἐχούσησι ἐν γαςρὶ λαμδάνειν. τῆσι δ' ἐχούσησι ἐν γαςρὶ, τὰ ἀλγήματα τκῦτα οὐ γίνεται,

### 344 PRORRHÉTIQUES II.

r33. Les douleurs sans fièvre ne sont point mortelles; mais ordinairement elles durent long-temps, et sont sujettes à des métastases fréquentes et aux récidives. De ces différens genres de douleurs, d'abord pour celles qui attaquent la tête, les unes sont légères, et les autres beaucoup plus graves.

oune d'elles. Lorsqu'il y a éblouissemens, rougeur des yeux, démangeaisons au front, l'évacuation naturelle du sang, ou par la saignée, procure du soulagement. Cette espèce est simple.

. 135. Mais si les douleurs de la tête et du front viennent de ce qu'on s'est exposé à des vents forts ou froids, tandis qu'on avoit très-chaud, le coryza qui survient dissipe entièrement ces douleurs

156. L'éternuement est ici très-utile, ainsi que l'écoulement d'une pituite abondante qui s'évacue d'elle - même μλή. Οσήσι δε άνευ πυρετών εδύνας γίνονται, θανάτους μέν ούν εξεργάζονται πουλυχρόγιας δε κί πλείους είσε, κει πολλάς μεταςάσεας έχουσε, και υποτροφάς, οί δε τρόποι, πρώτον μέν τών περί την κεφαλήν άλγημάτων, τὰ μέν εὐτθεα, τὰ δε χαλεπώτερα πολλώ.

ρλό. Χρή δε ύποσκέπτεθθαι εκάτερα αξό τέων ώδε. όκόσοι δε αύτων άμδλυώσσουσι, καὶ ερευθός τι τι τχούσι, επε των όφθαλμών αδτέδιου γενετάς, καὶ κυσφά έχει το μετων κου, τουτέρεσι άρδηκε αίμα μυλν από που αυτομάτου, καὶ εξ αναγκείκε, απλους οξτος ό τρέκος

ı5..

348 прогрыдской ф.

dino rou auropatrous, et d'éspais ét àpay-

phir Abputae pissurae radiar, Agernat Biyas sygnisulae

ρλά. Οίτε πταρμοί ἐπιγενόμενοι τὰς ὀδίνας ἦν μὰ παύωσι, φύματα ἀναγκαίω ἐπιγεγέσθαι, και ἀχροίας τουτέρεσε.

ρλό. Ο κόποιαι δε διδύναι άνευ προφάσεων τε γίνω ται, και περιλυχρόνιοι, και ε κόση τη περαλή ε ισχυρίαι τε ισμαι, και σημα πολλή χαλεπώτερον του πρέαθεν.

ρμί. Ην δε και ές που τρέχημούν τε, και ές του νώτου ή όδυνη καταδαίνη, τόμ περαιθήνο άπολεκούσε, και αύτες πάλευ ακλευόρος μέει, ές την κεφαλόν, και έχι χαλαπώτερου γίνεται. τουτέων δε πάστερι δειμόσακου, εί ξυντείνοι έκ της κεφαλής ές του πράχηλού τε, παι του κώπου. τάς δε ώρεληδας τουτέσειδ

# PRORRHETIONES IL Control des remodes.

- 137. Les enchillrenemens continuents d'avoir lieu jusqu'à ce que la tout survienne:
- 138. Si l'éternuement n'apane point les douleurs, il surviendra nécessairément du gondement et mauvaise couleur du visage.
- 139. Toutes les fois que, sans cause manifeste, il survient des douleurs opiniaires dans toute la tête, si le sujet est maigre et foible, on a lieu de craindre un mal beaucoup plus grave que le précédent.
- 140. Si ces douleurs descendent de la tête pour se porter au cou et au dos, et qu'ensuite elles se fixent de nouveaux à la tête, le mel est plus considérable. Le danger est très-grand lorsqu'elles s'étendent en même temps à la tête, au cou et au des. Dans ce cas on ne doit espérar de asulegement que quand il

## 348 Prorrhétiques II.

survient un abcès, que le pus est évacué par les crachats, que le flux des hémorphoïdes vient à se déclarer, ou lorsque des, exanthèmes paroissent sur la surface du corps. Quelquefois il arrive aussi que la dête se couvre d'une dartre porrigineuse.

porrigineuse.

1141. Lorsqu'il y a engourdissement, et démangeaison, tantôt à toute la tête, tantôt à une partie seulement, avec un sentiment de froid, il faut demander s'il occupe toute la tête, et si la démangeaison s'étend jusqu'à l'extrémité de la langue; car si cela a lieu, la maladie sera longue, et la guérison difficile; mais elle sera facile dans le cas contraire. Le genre de soulagement à espèrer peut se déduire de ce que j'ai écrit relativement aux abcès, qui cependant surviennent moins ici que dans toute autre circonstance.

- 1/2. Lorsqu'aux douleurs il se joint des vertiges durant lesquels la vue se perd par momens, le mal sera opiniste ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β. 249
προσδίχεσθαι έξ ἀποςάσεων έσεσθαι, ή
πυον βήξωσι. ή αιμοδροίδας έγουστ. ή

πύον βήξωσι, ή αίμοβροίδας έχουστ, ή έξανθήματα έν τοΐσι σώμασι λυσιτελέει δε καὶ πιτυρωθέεσα ή κεφαλή.

ρμά. Νάρκαι δὲ καὶ κυιδώστες οἶσι διὰ τῆς κεφαλῆς διαῖσσουσι, τότε μὲν διὰ πάστης, τότε δὲ διὰ μέρους τινὸς, πολλάκις δὲ καὶ ψυχρόν τι δοκέει αὐτέοισι, εὶ διαχωρέει διὰ τῆς κεφαλῆς, τουτέους ἐπανέρὲσται ἡ κνίδωσις εἰ γὰρ τοῦτο ποιέοι, τέλεον τὸ νούσημα γίνεται, καὶ χαλεπώτερον ἀπαλλάξαι. εὐπετὲς δὲ ἄνευ τουτέου. οἱ δὲ τρόποι τῶν ὡφεληῖων ἐξ ἀποςάσεων οἶσί περ προγέγραπται. ἦσσον μέν τοι ἐπιγίνονται ἀποςώσες ἐπὶ τουτέεσις, ἡ ἐκείνοισι.

ρμό. Οκόσους δέ ξυν τησι όδύνησι σκατόδινοι λαμβάνουσι, δυσαπάλλαπτον, καὶ

### propreticon \$.

85a

panair. Pipovae di è sponos abres pidesse Pivenue

ρμή. Αί δε διλαι νούσσε τι εμφί πεφαλάς, ἀνδράσι τε και γυνειξι, ἀσφαλῶς ἐπχυρότωται, και πουλυχρονιώτεραι. γινούται δε και νεηνίσκοισεί τε, και παρθένοισι τῆσι ἐν ήλικέρ, και μάλιςα τῶν καταμενίων ἐς τὴν πρόοδου. τῆσι δε γυναιξι, ἐν τῆσι κεφαλαλγίησι, τὰ μέν ἄλλα ἄπωντα γίνεται, ἀ και τοῖσι ἀνδράσι. αι κυιδώσεες δε, και τὰ μελαγχολικὰ, ταψτησι ἦσσον, ἃ τοῖσι ἀνδράσι, ἡν μὴ τὰ καταμήνια τελέως ἡφανσμένε ἔη.

ρμά. Οίσε δέ τὰ χρώματα νέοισι ἐοῦσι πουμρά ἐςτ πουλύν χρόνου, ξυνεχέως δέ, μή ἐκτεριώδεα τράπον, οὖτοι καὶ τῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν γυναικῶν, κεφαλήν ἀλγέουσι, καὶ λίθους τε καὶ γῆν τρώψουσι, καὶ αἰμοβροίδας ἔχουσι. PRORRHÉTIQUES 14. 351
et menace de manie. Les vicillards sont
surtout sujete à ce genre d'affections.

attaquent les hommes et les femmes sont beaucoup plus violens et de lougne danée, mais sons danger. Les adolesses et les jennes filles y sont surtout sujets, et particuliurement oes dernières à l'époque des menstrues. Du reste, tous ces genres de douleurs sont les mêmes chez les hommes que chez les femmes; mais celles ci ont moins de ces démangeaisons dont j'ai parlé; elles sont aussi moins sujettes que les hommes faits aux maladies produites par l'atrabile, si ce n'est après la cessation des menstrues.

144. Tous ceux qui, dans la jeunesse, ont souvent mauvaise conleur, mais non continuellement, comme dans l'intère, soit hommes, soit femmes, sont sujets à des douleurs de tête; ils desigent de manger du gravier et de la terre, et out des hémogrhoides.

# 35 PROKERETIOUESTE

145. La couleur bilieuse verdaue liabituelle qui n'est point occasionnée par un ictere violent, produit ordinairement les mêmes maux. Mais les su--jets qui) en sont effectés éprouvent plus de douleurs aux hypochondres, et ne desirent pas, comme les premiers, manger du gravier et de la terre, al fier 146: Ceux qui depuis long-temps ont une couleur pâle verdâtre, et dont le visage est gonflé, sachez qu'ils éprouvent habituellement des maux de tête opiniatres et des douleurs d'entrailles. our bien il yra quelque vice interieur -aux environs du siège. Le plus souvent les maux dont il est ici question restent ignorés pendant quelque temps, pour se manifester ensuite ou tous, ou la plupart. 147. Cetaxquine voient point, de iuit, sont attaqués de cette maladicique nous nommons: nectatopie : elle prend dans Je bas Age , dans l'enfance et la jeunésie. Les sujets qui en sont affectés guérisρμέ. Τὰ δὲ χλωρὰ χρώματα ὅσα χρόνιά εἰσι, καὶ μὰ ἰσχυροὶ ἔκτεροί εἰσι, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ ποιέειν αὐτέοισι ξυμβαίνει. ἀντὶ δὲ τῶν λίθων τουτέους καὶ τῆς γῆς τρώξεος, τὰ ὑποχόνδρια λυπέει μάλλον, ħ τοὺς ἐτέρους.

ρμς. Ο πόσοι δέ πουλύν χρόνον ώχροι φαίνονται, καὶ τὰ πρόσωπα ἐπηρμένα ἔχοντες, εἰδέναι χρὰ τουτέους τὰν κεφαλὰν όδυνωμένους, ἢ περὶ τὰ επλάγχνα ἀλγάματα ἔχοντας, ἢ ἐν τῷ ἔδρᾳ κακόν τι ἐν ἐωῦτέοισι. τοῖσι δὲ πλείζοισι τῶν τοιουτέων φαινομένων, οὐκ ἔν τι τουτέων τῶν κακῶν φαίνεται, ἄλλ' ἔςι ὅτε πολλὰ, ἢ καὶ ἄπαυτα.

ρμζ. Οἱ δὲ τῆς νυκτὸς οὐχ ὁρῶντες, οὕς δὰ νυκτάλωπας καλέομεν, οὕτοι άλίσκονται ὑπὸ τοῦ νουσήματος νέοι, ἢ παῖδες, ἢ καὶ νεηνίσκοι, καὶ ἀπαλλάσσονται ὑπὸ τοῦ αὐ-

#### 354 ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β.

τοράτου. οἱ μἐν, τεσσαρηκονθήμεροι, οἰ δί, ἐπτάμηνοι. τεσὶ δὲ καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον παρέμεινε. σημαίνεσθαι χρή περὰ τοῦ χρόνου, ἔς τε τὴν ἰσχὺν τοῦ νουσήματος ὑφῶντα, ἔς τε τὰν ἰσχὺν τοῦ νουσήματος, αὶ δὲ ἀπορτάσεες ὑφελέουσι μὲν τουτέους, ἔπιφαινόμεναι τε, καὶ ἐς τὰ κάτω ρεόμεναι. ἐπιγίνουται δὲ οὺ κάρτα διὰ τὴν νεότητα. αὶ δὲ γυναίκες οὐχ ἀλίσκονται ὑπὸ τοῦ νουσήματος τουτέου, οὐδὲ παρθένοι, ἡσε τὰ ἔπιμόνια φαίνονται. οἶσι δὲ ρεύματα δακρύων πουλυχρόνια ἔη, νυκτάλωπες γίνονται, τουτέους ἐπανερωτάν, ἡν τὴν κεφαλήν τι προκλγκκότες ἔωσι, πρὸ τῶν ἀποκηρυγμέν των τουτέων.

ρμή. Οχόσοι δέ μήτε πυρεττήναντες, μήτε ἄχροοι έόντες, άληκουσι πολλάκις την τε κορυφήν, και τοὺς προτάφους, ην μή την ἄλλην φανερήν, ἔχωσι ἀπόςασιν ἐν τῷ προσώπφ, ἡ δαρὸ φθέγγωνται, ἡ ἐδόντες

sent-spontanément, les uns en quarante jours, les autres en sept mois. Chez quelques - uns la maladie dure un an entier. Il faut ainsi, pour présager le temps de sa durée, avoir égard à la force du mai et à l'âge du sujet. Les abcès qui attaquent les parties inférieures sont surtout tres-utiles, mais ils surviennent rarement dans la jeunesse. Les femmes ne sont point attaquées de cette maladie, ni les filles dont les menstrues ont paru; mais pour ceux qui depuis long-temps sont sujets à un écoulement abondant de larmes, et qui deviennent nyctalopes, on s'informera s'ils n'avoient pas habituellement des maux de tête avant que la maladie se soit déclarée.

148. Ceux qui, sans fièvre ni mauvaise couleur, éprouvent souvent des douleurs à la tête et aux sempes, s'il ne paroît aucun signe d'abeès sa visage; que la parole devienne embarrassée, ou

# 356 PRORRHÉ TIQUES IL que les dentssoient agacées avec douleur, doivent s'attendre à l'hémorrhagie du nez.

- 1/9. Ceux qui sont sujets à des saignemens de nez, quoiqu'ils paroissent d'ailleurs bien portans, examinez-les, vous trouverez qu'ils ont la rate gonfiée, ou bien ils éprouvent des douleurs de tête, des éblouissemens, et chez la plupart il y a en même temps affection à la rate et à la tête.
- 150. Des gencives mauvaises et la fétidité de la bouche, dénotent le gonflement de la rate.
- 151. Ceux qui sont sujets aux gouflemens de la rate, et qui mont point de saignemens de nez, ni de fétidité dans la bouche, ont aux jambes des ulcères de mauvais caractère et des cicatrices noires.
- 152. S'il y a des signes apparens d'aboes au visage, ou qu'il y ait de Rembarras dans la langue, ou si les

€λγέωσε, τουτέοισι αἰμοβραγπναι διὰ τών ρινών προσδέχεσθαι.

ρμθ'. Οίσι δε έκ των ρενών αίμα ρέει, σοκέουσι οίδ' υμαίνειν τάλλα, τουτέους δε π σπλήνα ευρήσεις έπερμένον έχοντας, δ την κεφαλήν άλγεοντάς τε, καὶ μαρμαρυγώδες τι πρό των όφθαλμων φαινόμενον σφίσι. τοῖσι δε πλείζοισι τῶν τοιουτέων άμα καὶ τὰ ἀπό τῆς κεφαλῆς οῦτως έχοντα φαίνεται, καὶ τὰ ἀπό τοῦ σπληνός.

ρν. Ούλα δε πονηρά, και ζόματα δυσώδεα, οίσι σπλήνις μεγάλοι.

ρνά. Οπόσοι δὶ ἔχουσι σπλήνας μεγάλους, μήτε αἰμορραγίαι γίνονται, μήτε ςόμα δυσώδες, τουτέων αὶ κνήμαι ἔλκεα ποπρὰ ἴσχουσι, καὶ οὐλὰς μελαίνας.

ρυβ΄. Ην δ' άλλην φανερήν έχωσι ἀπόςασιν έν τῷ προσώπῳ, ἢ δαρὰ φθέγγωνται, ἢ

#### 154 IPOPPHTIKON 6

όδόντας άλγέωσι, τουτέσισι αίμορραγί**πο διά** ρινών προσδέχεσθαι.

- ρνή. Οίσε δε τὰ ὑπὸ τοὺς ἐφθαλμοὺς ἐπαίρεται ἐπχυρῶς, τουτέους σπληνας μεγάλους εὐράσεις ἔχοντας...
- ρυδ΄. Εἰ δε καὶ εν τοῖσι ποσὶ οἰδήματα προσγίνονται, καὶ ὕδωρ φανήσονται έχουτες, ἀλλά καὶ τὴν γαςέρα, καὶ τὴν ὁσφῦν ἐπικατιδείν.
- ρνέ. Τὰ δὲ ἐν τοῖσι προσώποισι παραστρέμματα, ἦν μηθενὶ ἄλλω τοῦ σώματός ἐπικοινωνέῃ, ταχέως παύεται, καὶ αὐτόματα, καὶ πρὸς ἀναγκαίης. οἱ δ' ἄλλοι ἀπόπληκτοι.
- ρνς'. Οδοι μέν τῷ μὰ δώνασθοι πωέειν, λεπτύνεται τὸ νενοσηκὸς τοῦ σώματος, οὖτοι ἀδύνατοι ἐς τώϋτὸ καθίςασθαι. οἶσι δὲ ξυντήξεις, μὰ ἐπιγένωνομι, οὖτοι δὰ ἔσονται ὑγιέες.

PRORRHÉTIQUES II. 359 dents sont agacées avec douleur, on doit s'attendre à l'hémorrhagie du nez.

153. Ceux dont les paupières sont fort gonflées au-dessous des yeux, examinez-les, vous trouverez qu'ils ont la rate très-grosse.

154. Si les pieds enslent, et qu'ils paroissent infiltrés, on doit s'assurer avec beaucoup d'attention de l'état du

ventre et des lombes.

155. Les distorsions du visage, lorsqu'elles ne s'étendent à aucune autre partie, se dissipent d'elles-mêmes en peu de temps, ou au moyen de quelques légers remèdes. Les autres difformités de ce genre tiennent de l'apoplexie.

156. Dans le cas de paralysie, lorsque la partie malade s'atrophie, il est impossible d'en recouvrer l'usage. Mais a'il ne survient point d'atrophie, la gué-

rison sera complète.

### 360 PRORRHÉTIQUES ILA

157. Pour prédire le temps ou éela arrivera, il faut considérer la violence de la maladie, l'âge du sujet, la saison, en se ressouvenant que les maux les plus anciens sont aussi les plus rebelles et les plus dangereux, et qu'ils cèdent plus difficilement chez les personnes trèsagées.

158. En outre, l'automne et l'hiver sont des saisons moins favorables à la guérison des maladies, que l'été et le printemps.

159. Les douleurs qui, des épanles, descendent aux mains, et y causent des engourdissemens, ne donnent point lieu à des dépôts, mais se guérissent par des yomissemens de bile noire.

160. Lorsqu'elles sont fixées aux épaules, et qu'elles s'étendent au dos, on guérit si l'on vomit du pus ou de la bile noire.

ρυζ. Περί δε τοῦ χρόνου όπότε ἔσονται, προλέγειν ἔς τε τὴν ἰσχὺν τοῦ νουσέματος όρωντα, καὶ ἐς τὸν χρόνον, καὶ ἐς τὴν ἡλικίνν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐς τὴν ῷρην, εἰδὸς ὅτι τὰ παλαιότατα τῶν νουσκμάτων, καὶ τὰ πάκιςα, καὶ κυλινδούμενα, βαρύτατα ὑπακούει, καὶ τὰ ἐν τοῖσι γεραιτάτοισι τῶν σωμάτων.

ρνή. Εςι δε και το φθινόπωρου τε και ε Χειμών, τοῦ πρός τε και τοῦ θέρεος, άνεπιτηδειότερος, ταῦτα τὰ νουσήματα ἀπιέναι.

ρυθ'. Αί δε εν τοῖσι διμοισι γενόμεναι όδισος ναι, όκόσαι μεν ες τὰς χεῖρας ἐπικαταδαίσουσαι, νάρκας τε καὶ όδύνας παρέχουσι, ταυτέπει ἀποςάσεις μέν οὐκ ἐπιγίνονται, ὑγιάζονται δὲ, μέλανας χολὰς ἐμεῦντες.

ρξ. Ο κόσαι δε αύτου μενουσι εν τοίσι δμοισι, ή και ες τον νώτον απικνέονται, ταύτας πύον εμέσαντες εκφυγγάνουσι, ή μελάνην χολήν.

#### HPOPPHTIKON 6.

362

ρξά. Καταμανθάνειν δε περε τουτέων δδε. Νν μεν γάρ εύπνοοι εωσι και ισχνοί, μελάνην χολήν αὐτέους μάλλον έλπες εμέσαι. ει δ' αν δυσπνοώτεροι, και ἐπὶ τοῦ προσώπου ἐπιτρέχει τι αὐτέοισι χρώμα, ὁ πρόσθεν οὐκ ἐπεγένετο, ὑπέρυθρον, εἴ τε μέλαν, τουτέους πύον ἐλπὶς μάλλον πτύσσειν.

εξό. Σκέπσεσ Σαι δε πρός σουτέοισι, κεὶ εἰ ἐν τοῖσι ποσὶ οἰδήματα ἔνεςι καὶ γὰρ τοῦτο τὸ σημήῖον τουτέοισι ὁμολογέον ἐςὶ. σὸ δὲ νούσημα τοῦτο, ποῖσι ἀνδράσι προσγίνεται ἰσχυρότατον, σοῖσι ἀπὸ τεσσερήκοντα ἐτέων ἐς τὰ ἐξήκοντα.

ρξη'. Την ήλικιην δε ταύτην μάλιςα εσχιάσες βιάζονται. σκέπτεσθαι δε δεε ώδε περί εχιάδων. όκόσοισι γάρ των γεραιτέρων αι τε κάρκαι εσχυρόταται, και καταψύξεες τῆς ρσγύος τε και των σκελέων, και τὸ αίδοιον επαίρειν άδυνατέουσι, και ή γας ηρ οὐ διας

#### PRORRHETIQUES IL. 363

161. L'on peut ainsi connoître l'une ou l'autre issue. Si la respiration est libre, et le sujet maigre, il y a plus à présumer pour le vomissement d'atrabile. Mais si on observe de la difficulté de respirer, et qu'il paroisse sur le visage des rougeurs qui n'étoient pas habituelles, et tendantes au brun, on doit plutôt s'attendre à voir rejeter du pus par les crachats.

162. Examinez aussi si les pieds ne sont pas enflés; car ce signe est une confirmation du présage du pus. Cette maladie est très-violente, chez les hommes, depuis l'âge de quarante ans jusqu'à soixante.

165. A cet âge on est aussi très-snjet aux douleurs sciatiques. Il faut ainsi considérer le genre de ces douleurs : quant aux vieillards, s'il leur survient de violens engourdissemens avec froid aux lombes et aux jambes; s'il y a en même temps perte totale d'érection du pénis; si le ventre ne rend rien, à moins

### 361 PRORRHÉTIQUES II.

qu'il n'y soit forcé, ou s'il évacue beaucoup de mucosités avec les matières, le mal sera très-opiniaire. L'on peut annoncer que sa durée sera au moins d'un an, à dater du temps où le malade a ressenti ses premières atteintes. Il y a plus à espérer de soulagement au printemps et dans l'été.

164. Les scialiques ne sont pas moins douloureuses chez les jeunes-gens, mais elles durent bien moins de temps. La guérison a lieu en quarante jours. Il ne leur survient point de violens engour-dissemens, ni de froid aux lombes et aux jambes.

165. Lorsque la maladie est fixée dans les lombes et aux cuisses, mais qu'elle n'oblige pas à rester couché, examinez s'il ne survient pas quelque dépôt aux environs de l'ischion; demandez sí la douleur s'étend jusqu'au pli de l'aîne; car si l'un ou l'autre de ces signes a lieu, la maladie sera très-jongue,

ανιμα γίνεσθαι καὶ τὰς ὡφελνίας ἐς τὸ ἦρ τε μύξη πολλή διεξέρχεται, τουτέοισι χρονιώταν τὸ κούσημα ἔζαι καὶ προλέγειν ἐνιαυτὸν κὸ ἐλάχιςον, ἀπ' οῦ χρόνου ἤρξατο τὸ νούν χωρέει, εὶ μὴ πρὸς ἀναγκαίην, καὶ κοπρώθας χωρέει, εὶ μὴ πρὸς ἀναγκαίην.

ρξό. Τοισί δε νεηνίσκοισι, επώδυνοι μέν ολχ ήσσον αι ισχιάδες, βραχύτεραι δε καὶ γάρ τεσσερηκονθήμεροι ἀπαλλάσσονται. ἀλλ' οὖτε αι νάρκαι ἐπιγίνονται ισχυραί, οὖτε αι καταψύξεες, τῶν σκελέων τε καὶ τῆς ὀσφύος.

ρξέ. Οἶσι δὲ τὸ νούσημα τοῦτό έςι μὲν ἐν
τῆ ὁσφύῖ καὶ τῷ σκέλεῖ, βιάζεται δὲ οὐχ οῦτως ὧςε κατακέεσθαι, ξυςρέμματα σκέπτεσθαι μὲν ὅπου ἐν τῷ ἰσχίῳ, καὶ ἐπανέρεσθαι, <sup>3</sup>
εἰ ἐς τὸν βουβώνα ἡ ὀδύνη ἀπικνέεται. ἢν.
γὰρ ταῦτ' ἔχη ἄμφω, χρόνιον τὸ νούσηματ
γίνεται.

ρξς. Επανέρεσθαι δε και ει εν τῷ μηρῷ νάρκαι εγγίνονται, και ες την ιγνύην ἀπικνέονται, και ην οῆ, αὐτις ερέεσθαι, και ην διά της κνήμης, επι τὸν ταρσὸν τοῦ ποδός. ὁπόσοι δ' ἀν τουτέων τὰ πλείζα ὁμολογέωσι, εἰπεῖν αὐτέοιαι, ὅτι τὸ σκέλος σφὶν τοτέ μεν θερμὸν γίνεται, τοτε δε ψυχρόν.

εξζ. Η δε νοῦσος αὖτη όκόσοισι μεν ἀκὰ τὴν ὀσφύν ἐκλειπούση ἐς τὰ κάτω τρέπεται, Βαρσύνει. Θκόσοισι δε τά τε ἰσχία, καὶ τὴν ὀσφύν μὴ ἐκλειπούση, ἐς τὰ ἄνω τρέπεται, προλέγειν δεινὰ εἶναι.

ρξή. Οἶσι ἀἐ περὶ τὰ ἄρθρα ὀδύναι τε γίνονται, καὶ ἐπάρσεες, καὶ καταπαύονται,
οὐκ ἐν τῷ ποδαγρικῷ τρόπῳ, εὐρήσεις τά τε
σπλάγχνα μεγάλα, καὶ ἐν τῷ οὕρῳ λευκήν
ὑπόςασιν καὶ τοὺς κροτάφους ἢν ἐπαίρη,
φάσει πολλάκις ἀλγέειν. φήσει δὲ καὶ ἰδρῶτας αὐτέῳ γίνεσ ακι νυκτερινούς.

### PRORRHÉTIQUES II. 367

166. Informez-vous aussi s'il y a engourdissement de la cuisse, et s'il s'étend jusqu'au pli du gencu; si vous en êtes assuré, sachez encore s'il se propage le long de la jambe jusqu'au tarse; car il faut annoncer à seux qui disent éprouver presque tout cela, que cette partie sera tantôt froide et tantôt brûlante.

167. Quand le mal descend en abandonnant les lombes, on peut prendre courage. Mais s'il reste fixé dans les lombes et à l'ischion, on doit annoncer que le mal est fort grave.

168. Cerx qui ont souvent des douleurs ou des tumeurs aux articulations, sans la présence de la goutte, ont ordinairement les viscères gonflés; on observe aussi dans leur urine un dépôt blanchâtre. Si les tempes se tuméfient, on vous dira que les douleurs sont fréquentes, et qu'il y a des sueurs nocturnes.

#### 369 PRORRHÉTIQUES II.

169. Si donc on n'aperçoit pas de dépôt blanchâtre dans l'urine, et qu'il ne survienne point de sueurs, il est à craindre que le malade ne soit perclus de quelque articulation, ou qu'on ne voie s'y former quelqu'un de ces abcès que l'on nomme mélicéris.

170. Cette maladie attaque ceux qui, dans l'enfance, étoient sujets à des saignemens de nez qui se sont arrêtés. Informez-vous donc si, dans la jeunesse, on éprouvoit cette évacuation; s'il y a des ardeurs et des démangeaisons à la poitrine et au dos; si de plus on a souvent des douleurs d'entrailles, sans trouble du ventre; enfin si l'on a des hémorrhoïdes, car c'est ordinairement la l'origine de tous ces maux.

171. Quant aux sujets qui ont mauvaise couleur, demandez-leur s'ils éprouvent des maux de tête : c'est de quoi ils sonviendront.

172. Les douleurs de ventre sont plus

ρξθ. Ην δε μήτε ύπο τῷ οὖρῳ ὑπίςαται ἡ ὑπόςασις αὖτη, μήτε οἱ ἰδρῶτες γἰνονται, πίνουνος ἡ χωλωθήναι τὰ ἄρθρα, ἡ δ δη μελακηρίδα καλέουσι γίνεσθαι ὑπ' αὐτέοισι.

ρό. Γίνεται δὲ τὸ νούσημα τοῦτο, οίσε ἐν τῆ παιδίη τε καὶ νεότητι ξύνηθες ἐὸν κἰμα ρέειν ἐκ τῶν ρινῶν, πέπαυται. ἐπανέρε-σῶαι οὖν περὶτῆς τοῦ αἴματος ρήξεος, εὶ ἐγένετο ἐν τῆ νεότητι, καὶ αἰ κνιδώσεες ἔν τε τῷ ςήθεῖ, καὶ τῷ μεταφρένω, εὶ ἔνεισι. καὶ ἀκόνσισι αὶ κοιλίαι ἰσχυράς ἀδύνας παρέχουσε ἄνεν ἐκταράξεων, καὶ ἀκόσοισι αἰμορροίδες: γίνονται αὖτη γὰρ ἡ ἀρχή τῶν νουσημάτων τουτέων.

ροά. Ην δε κακόχροοι οι άνθρωποι ούτου φαίνωνται, επανέρεσ Σαι και κεφαλήν ει όδυτώνται, φήσουσι γάρ.

ορό - Τουτέων δέ, οκόσοισι αί κοιλίαν

#### PROPPHTIKON 6.

ἐπώδυνοι ἔν τε τοῖσι δεξιοῖσι εἴε, τὰ ἀλγήματα ἐσχυρότερα γίνεται καὶ μάλιςα, ὅταν πρὸς τῷ ὑποχουθρίῳ κατὰ τὸ ἤπαρ τὸ ὑπόλειμμα τῆς ὁδύνης ἔη. ὡφελέει δὲ ταύτας τὰς ὁδύνας, τὸ παραυτίκα ψόφος ἐν τῆ γαςρὶ γενόμενος. ὁκόταν δὲ ἡ ὁδύνη παύσηται, τὸ οὖρον παχὺ καὶ χὶωρὸν οὐρέουσι.

ρογ'. Ε΄ςι δε βανατώδης μέν οὐδαμῶς ο τρόπος οὖτος, χρόνιος δε κάρτα. ὁκόταν δε καλαιόν ήδη έη τὸ νούσημα, ἀμβλυώσσουσι οἱ ἄνθρωποι ὑπ' αὐτοῦ. ἀλλ' ἐπανέρεσθαι περὶ τοῦ αἴματος, εὶ νέῳ ἐόντι ἔρρεε, καὶ περὶ τοῦ ἀμβλυωσμοῦ, καὶ περὶ τοῦ οὖρου τῆς κενώσεος χλωρότητος, καὶ ἀμφὶ τῶν ψόφων, εἰ ἐγγίνονταί τε καὶ ὡφελέουσι ἐπιγινόμενοι, φήσουσι γάρ πάντα ταῦτα.

ροδ΄. Λειχήνες δέ, καὶ λέπραι, καὶ λεῦκαι, οἶσι μὲν νέοισι, ἢ παισὶ ἐοῦσι ἐγένετο τουτέων, ἢ κατὰ σμικρὸν φανὲν, αὕξεται ἔν πολλῷ χρόνῳ. τουτέοισι μὲν οὺ χρὴ ἀπόκασιν νομίζειν τὸ ἔξάνθημα, ἀλλὰ νούσημα.

# PRORRHÉILIQUES II. 371. violentes dans le côté droit que dans le

côté gauche, surtout lorsque la douleur de l'hypochondre est fixée au foie. Ces douleurs cessent quelquefois tout-à-coup par le dégagement des vents; et après on rend une urine pâle, épaisse.

175. Ce genre d'affections n'est nullement mortelle; mais le mal peut être long, et lorsqu'il est invétéré, la vue s'altère. Ainsi, il faudra s'informer des hémorrhagies dans la jeunesse, des altérations de la vue, de la couleur pâle de l'urine, et du soulagement après la

sortie des vents. Car on conviendra de

tout cela.

174. Les affections de la peau, telles que lèpre, lichen, leucé, qui viennent dans l'enfance ou la jeunesse, paroissent d'abord peu de chose, mais elles augmentent avec le temps. Il ne faut pas considérer ces exanthèmes comme des abcès, c'est une maladie particulière. A la vérité, si ces boutons sont très-nom-

# 372 PRORRHÉTIQUES II.

breux et paroissent tout-à-coup, ils forment des abcès.

175. Le leucé est une maladie des plus mortelles, comme celle qu'on nomme phénicienne. La lepre et le lichen proviennent de l'atrabile.

176. Celles qui guérissent le plus facilement sont les récentes, quand elles attaquent des sujets très-jeunes, et qu'elles prennent naissance dans les parties du corps les plus molles et les plus charnues.

FIN DU 11º LIVRE DES PRORRHÉTIQUES.

ΠΡΟΡΡΗΤΙΚΟΝ β. 373 σίσι δὲ ἐγένετο τουτέων τι πουλύ τε καὶ ἐξαπίνης, τοῦτο αν εἴν ἀπόςασις.

ροέ. Γίνονται δὲ λευκαὶ μὲν, ἐκ τῶν Βανατωδες ἀτων νουσημάτων, οἶον καὶ ἡ νοῦσος ἡ φοινικίν καλεομένη. αὶ δὲ λέπραι, καὶ οὶ λειχῆνες, ἐκ τῶν μελαγχολικῶν.

ρος'. ἶπσθαι δε τουτέων εὐπετέςερά έςι, δσα νεοτάτοισί τε γίνεται, καὶ νεώτατά έςι, καὶ τοῦ σώματος έν τοῖσι μαλθακωτάτοισι, καὶ σαρκωδεςάτοισι φύεται.

HPOPPHTIKOY & TEXOS.

ı

:

(

# VARIANTES

#### DES MANUSCRITS.

Nous adoptons ici, pour la classification des variantes, le même plan qui nous a servi dans notre édition des Apherismes. Ainsi, pour éviter la confusion dans les citations des manuscrits, et l'inconvénient, encore plus grave, de se tromper le plus souvent en rappelant pour toutes les variantes le no de chaque manuscrit, nous y avons substitué des lettres françaises, par ordre alphabétique. Les chiffres arabes désignent le n° de l'aphorisme ou du paragraphe cité, ainsi que dans la table des matières. Nous renvoyons, pour comparer les nos des manuscrits, au tableau qui est joint à notre Dissertation : il a été extrait fidelement du catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque impériale.

#### ΠΡΩΓΝΟΣΤΙΚΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ.

in vet. cod.

#### TMHMA IIPOTON.

Biblioth. imperialis codices: 36, A; 269, B; 1884, C; 2140, D; 2141, E; 2142, F; 2143, G; 2144, H; 2145, 1; 2219, J; 2228, K; 2229, L; 2255, M; 2256, N; 2257, O; 2266, P; 2269, Q; 2350, R; 2352, s.

1. Προγινώσκων καὶ προλέγων. — προαγορεύων, in codicibus, π. ο. π. προγινώσκειν καὶ προλέγειν, in G. — ἐκδιηγεύμενος ἐκδιηγούμενος. π. habet: καὶ τοῦτο γάρ τοῦ προγινώσκειν τὰ μελλέοντα κρεῖσσον ἄν εἰπ. 1. ο. πιζεύοιτ' ἀν μάλλον. — ὥζε τολμᾶν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους ἐωῦτούς. deest in Α. προειδὼς τὰ ἐσόμενα τῶν παθημάτων. — ἐκ τῶν παρεόντων, Cod. c. F. K. o. addunt; sed textum mihi acceptum servo-

— 2. Επειδή οἱ ἄνθρωποι ἀποθνήσκουσι, οἰ μέν πρὶν καλέσαι. — πρὶν ἡ, habet F. οἱ μέν οἱ δὲ ὀλίγον πλέονα χρόνον. Β. R. ὀλίγω πλέονε χρόνω. Β. R. ἀλίγω πλέονε χρόνω. Β. αι διαφυλάσσειν διαφυλάττειν. Ν. Ο.

# Πρόσωπον νεκρώδες.

6. Δτα ψυχρά καὶ ξυνεςαλμένα, καὶ οἰ λοδοὶ τῶν ὅτων. D. Ε. — αὐτῶν sic recte A. Κ. ἄκρων. Ο. καὶ ἀπεςραμμένοι, deest in κ. τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου χλωρὸν ἡ μέλαν ἐόν. Α. ἡ μολυδόῶδες. κ. habet. — 7. Ην μέν οὖν ἐν ἀρχῆ. — ἐπανέρεσθαι χρὴ μὴ ἀγρύπνησεν. — ἀγρύπνηκεν, in A. Ο. ἡν δὲ μηδὲν τουτέων φησί. — φῆ. Α. Β. Ε. φαίη. Ο. ἡ λεμῶδες — λοιμῶδές τε. Cod. κ. agnoscit. εἰδέναι χρὴ ἐγγὺς ἐόντα τοῦ θανάτου — εἰδέναι τὸ σημεῖον τοῦτο βανατῶδες ἐόν. Α. Κ.

# Περί των έν όφθαλμοῖς σημείων.

9. Ην γάρ την αυγήν φεύγωσιν. — ή θάτερος θατέρου ελάπσων γίνεται, in B. D. F. ή ό έτερος τοῦ έτέρου. K. ή πελιά βλέφαρα ή φλέδια μέλανα έν έωϋτέσισι. D. F. K. M. R. λήμαι. — λήμμαι. κ. λιμώντες. Ο ή καὶ εναιωρεύμεναι ή εξίσχουσαι ή εγκοιλοι ἰσχυρώς γενόμεναι. κ. γίνομενοι. in n. ενεωρεύμενοι. habent codices, B. D. K. n. h.
καὶ αὶ ὅψιες αὐχμώσαι καὶ ἀλαμπεῖς in A.
et κ. desunt. — 10. Σκοπέειν δὲ χρὴ καὶ
τὰς ὑποφάσιας. — 11. Ην δὲ καμπύλιος
γένηται ἡ πελιδνὸν βλέφαρον, habet, κ. ἡ
ρικνοτέρον. D. O. — 12. Θανατώδες δὲ καὶ
χείλεα ὑπολυόμενα, in B. χείλεα ὑπομέλανα
καὶ ψυχρά καὶ λευκά φαινόμενα, in κ.

# Περί κατακλίσεδς.

13. Κεκλιμένον δὶ χρή τον νασέοντα. νε 
ξεῦντα. Β. καὶ τὸν τράχολον deest in. L. 
καὶ τὰς χεῖρας. deest in Β. ἐπεκεκαμμένα 
ἔχοντα, καὶ κεῖνται pro κατακλίνονται. id. 
κ. cod. habet, ὅμοισι. et Β. — ὁμοιοίστατα. 
ο. αὶ κατακλίσιες. in eodem. — 15. Εὶ δὲ 
προπετής γίγνοιτο καὶ καταρέοι ἐπὶ τῆς κλόνης ἐπὶ τούς πόδας. Α. Κ. habent.—17. Θανατῶδες δὲ καὶ. — σκέλεα συγκεκαμμένα καὶ 
διαπεπλεγμένα. — διαπεπλιγμένα. sequor 
hic codicem, κ.—18. Επὶ γαστέρα δὲ κεῖσ-

θαι οδύνην τινά περί την γαστέρα τόπων pro άμφὶ κοιλίην τόπων. id. ἡ οδύνην την περὶ γαστέρα αὐτῷ. idem, κ. absque τινά. — 20. Οδόντας δέ πρίειν. — προλέγειν κίνδυνον ἐπ' άμφοτερα ἐσόμενον, in κ. κίνδυνον ἐπ' άμφοτέροις. habet o.

# Περί χειρών φοράς.

22. Περί δέ χειρών φορής. — δέ χειρέων. — τάδε γινώσχω. — τάδε γινώσχειν χρή. D. Ο. τάδε γινώσχειν. Ε. Ι. Ν. sine χρή. in G. F. καὶ μυΐας φερομένας habet κ. καὶ θηρευούσας. μυΐας διὰ κενής. Cod. c. κ. o. agnoscunt.

# Περὶ ἀναπνοῆς.

24. Πνεῦμα καὶ μέγα δὲ ἀναπνεόμενον. ἀναπνεύμενον. ionice κ.

# Περὶ ἰδρώτων.

.27. Οἱ δὲ ἰδρῶτες. — ὁχόσοι ἐν ἡμέρησε κρισίμησι Β. Ε. ἀπαλλάττουσι. — ἀπαλλά-ξουσι. Β. ἀπαλλάξωσι Κ. οἰδ' ἄν μὴ τοιοῦτόν τι ἐργάσωνται, μήτι τοιουτέων ἐξεργάσων-ται. in Β. ἀπεργάσωνται habet o.

### Περὶ ὑποχονδρίου.

34. Φλεγμαϊνον.—φυλάσσεσ βαι.—φυλάττεσ βαι. ο. ταῦτα ἄπαντα desunt in κ. et p. κίνδυνον θανάτου όλιγοχρόνιου κ. Ν. ο. βάνατον όλιγοχρόνιον εσεσ βαι. ut fere omnes vulgata. οἰδημα.— εὶ δὲ εἰη ἐν τῷ ἐτέρῳ μέρει.—πλευρῷ habet B.— 38. Καὶ τὸ οἰδημα μὴ καθιζάμενον ἐς δεαπύπσιν τρεπέσ βαι σημαίνει, in κ. p. ἐς ἀποπύπσιν. agnoscunt B. F. M. — 39. Αλλὰ ἐπανερωτᾶν χρή. — ἀλλὶ ἐπερωτᾶν. ο. habet. ἡ ἀμβλυωποῦσιν.— ἀμβλυωσσοῦσι, in M. ἀμβλυωποῦσιν. ακβλυωσσοῦσιν, in B. — 40. Μᾶλλον δὲ τοῖσι γεραιτέροισι δὲ τὴν ἐκπύπσιν. Agnoscit Galenus cum editionibus, atque conspirant codices, c. F. K. o.

# Περί οἰδημάτων.

41. Τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων. — τὰ δὲ μαλακὰ τῷ δακτύλω πιεζόμενα καὶ ὑπήκοντα, in κ. — πιεζεύμενα in Β. Ε. Γ. καὰ ὑπίκοντα, in κ. βάνατον όλιγοχρόνιον. id. in yulgatis κίνδυνον βανάτων όλιγοχρόνιον.

— 44. Εκ των άνω τόπων. — των άνωτάτων τόπων. — in κ. ο. κ. — 45. Απάντων δέ. — ὑποσκέπτεσθαι τὰς ἐκπυήσιας. — ἐμπυήσιας habet Β. ἐμπύησεις. ο.

### Περί ἀποςάσεων.

46. Αριςά έςι ώς μάλιςα. — σμικρά τε είντα desunt in B. — 48, Αλλ' έςι προεςαλμένα. — αποχυρτούμενα. in κ. ἀποχορυφούμενα bis, in cod. B. D. F. O. — 49. Πύον τὸ ἄριςον λευχόν τε καὶ όμαλὸν. — τὸ δὲ ἐναντιώτατον τουτέου, in κ. 1. o. legitur pro ἐναντίου.

#### TMHMA DETTEPON.

# Νερὶ ύδρωπών.

3. Οίσι μέν οὖν — οι πόδες οἰδαίνουσι καὶ διάρροιαν πολύχρονίαν ἴσχουσι. — 4. Οκόσοισι δὲ βῆχές τε θυμός τε γίνεται αὐτέοισιν, in B. βῆξαί τε καὶ θυμός τουτέοισι ἐγγίγνεται, in E. K. I. O. οὐδίν τι ἀποπτύουσιν ἄξιον λόγου deest in B. — 6. Αρις' ἀν δὲ καὶ τὸ ὅλον σώμα pro ἀπαν. B. ἐπικινδυνότερόν ἐςι. — ἐπικινδυνότατον. in G.

### Περί μελάσμων.

10. Υποδεικνύη τὸ νούσημα. — ὑποδείκνυσι εἰς ἀπόςασιν τρεπέσΩαι, in ο. εἰς δίαπύησιν, in κ. κ. ὑποδεικνύοι, in G. ὑποδείκνυται habet n.

### Repi aldoiou.

Ορχίες καὶ αἰδοῖα ἀνεσπασμένα. — ἀνασπασμένα Β. habef. ἀνασπώμενα. — πόνον σημαίνει ἡ θάνατον. — καταρύσεν. habet κ.

### Περὶ ὖπνων.

13-14. Η κιζα δ' ἀν λυποίτο — λυπέοιτο.

6. Μ. λυπώνται. Κ. εἰ κοιμώτο. — κοιμώντο, in ο. κοιμώνται, R. — ἡν γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τε καὶ πόνων ἀγρυπνίη — τε καὶ πόνου ἀγρυπνέη, in ο. ἡ παραφροσύνη ἔζαι. — ἔπεται legitur in κ.

# Περί διαχωρημάτων

15. διαχώρημα δε άρισόν εςι. — διαχωρήματα, in Β. ήνπερ και ύπεχώρει — διεχώρει. Ι. διαχώρεοι, in R. κοπιη γάρ κοπιών, in Β. κοπούται κάντεύθεν άγρυπνόιη άν. π. — 18. Αλλά χρή κατά το πλήθος ή απαξ ή δις ή τρίς A. D. E. F. G. I. K.—20. Επιτήδειον . δὲ μετ. του. διαχω. ἔλμινθας ξυνεξιςήναι. agnoscit ο.— 21. Δεῖ δὲ ἐν παντὶ τῷ νουσήματι.— ἐν ἐπαντι legitur in K.—23. Ετι δὲ πονηρὸν ὑπόχλωρον καὶ λεῖον deest in B.—24. Τὰ μέλανα ή λιπαρὰ ή κάκοδμα κάκοσμα, in B. I. et R.—25. Τὰ δὲ ποικίλα διαχωρήματα.— ἔςι δὲ τὰ τοιαῦτα— δὲ παντά, in codicibus B. E. F. G. I. N. Q. απαντα— ἐςι τοιάδε. habet P.

### Περί φυσών.

26. Φύσαν δὲ ἄνευ ψόφου. — πρέσσον πεὶ σὺν ψόφω διελθεῖν ἡ αὐτοῦ ἀνειλέεσθαι. — ἡ αὐτοῦ ἐναπειλῆφθαι. ἐνελεῖσθαι. Β. ἐναπολειφθῆναι καὶ ἀνειλέεσθαι. Ε. Κ. αὐτόθι Β. οὖτω διελθοῦσα καὶ συνειλεῖσθαι. habet Κ. οὖτω καὶ ἄφεσιν τῆς φύσης ποιήσεται — ποιῆται. Ι. — 27. Βορδορυγμὸς διεξιών. — ξύν κόπρω τε καὶ οὖρω — καὶ φύση deest, in κ. ἡν δὲ μὴ καὶ αὐτὸς δὲ περαιωθείς pro ἐιαπεροιωθείς μόνος pro αὐτός. Κ. ο. διαπεραιωθέσεται.

Περὶ οὖρων.

51. Κριμνώδεες δέ έν τοίσι οδροισι αί ύπος άσιες πονηρόν τουτέων δέ είσι χαχίους, αί χολώδεες, αί λευκαί και λεπταί κάρτα φλαυραι. - χριμικώδης δε έν τοῖς οὖροις ὑπόςασις πουηρά ταύτης δε κακίζη έζω ή πεταλώδης habet A. πεταλοχολώδεες in O. - Τουτίων δε των ύπος άσεων κακίους είσε αι πιτυρώδεις. Ε. αί ύπος άσιες αί χολώδεες. in B. D. E. F. I. πεταλώδεες. deest in G. - Τουτέων δ' έπ κακίους αἱ πιτυρώδιες. Cod. 1. non habet. — 33. Νεφέλαι ἐμφερόμεναι ἢ ἐναιωρεύμεναι, in κ. - 35. Ην δέ πολυγρόνιον είπ τοιούτον έὸν ειδ. ούρον. Ην δέ και πολυχρόνιον είη το νούσημα, τόδε ούρον τοιούτον έὸν, κίηθυνος μή ού θυνήσεται ὁ ἄνθρωπος ές' αν διαρκέσαι, έξαρκέσαι. Κ. Ν. ἐπαρκέσαι, in K. O. ἐζ' ඕν παυθη ή νοῦσος. B. G. n. Cod. habent. ἐπαρθη. F. πεπανθη ή νόσος. Β. F. K. Ο. σεπανθή τὸ οὖρον. Ε. K. N. R. — 36. દેરા છેકે રહાંતા μέν ανδράσι. — içi di. A. B. E. F. K. M. O. Q. R. ut fere omnes codices.

# Περὶ ἐμέτου.

43. Ην δε είπ τὸ ἐμεύμενον ionice pro ἐμεόμενον, in B. D. r. — Εμετος δε ώφελιμοτος. — ὁ φλεγματὸς καὶ χολῆς ξυμμεμιμότατος. — ὁ φλεγματὸς καὶ χολῆς ξυμμεμιμένος. — ξυμμεμιγμένων, in B. D. E. H. συμμεμιγμένος μπδὲ παχὺ πάρτα ἐμέσθω. Κ. ἐμεῖσθω. Β. καὶ μὴ παχὺς κάρτα μὴ δὲ πολὺς ὡς μάλιςα ἐμούμενος. Α. G. S. μήτε πολὺν ἐμεῖσθω. G. οἱ γὰρ ἀκρπτέςεροι cui multi codices addunt, τῶν ἐμέτων B. G. D. E. I. G. N. R. — Fortasse non supervacuum. — 45. Τὸ πελιδνὸν τῶν ἐμεσμάτων δν πανὺ καὶ ἀφρῶδες. Β. Ν. ο. s. — 46. Καὶ γὰρ αι ὀσμαὶ κακαὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι ἐμευμένοισι ionice pro ἐμεομένοισι in D. F.

# Περί χορύζης.

54. Κορύζας καὶ πταρμούς ἐπιγονέναι καὶ προγεγονέναι, in D. I. K. N. O. ἐπιγεγονέναι desideratur, in A. ἐπιγενέσθαι, in B.

# Περλ άλγημάτων πλεύρου.

58. Οπόσα δὲ τῶν ἀλγημάτων μὴ παύεται, μὴ παυημένα ἢ, in B. καὶ φαρμακείας desi-

deratur in B. F. εἰδέναι ἐππυήσοντα, in vulgatis; διεκπυήσοντα, B. D. E. F. I. K.—
59. Εβδομαΐου ἐόντος. sic in vulgatis ἡ παλαιοτέρου addunt vet. codices A. F.—
62. Καὶ οὐ περιάγοντος. — οὐ φβάνοντος in B. 69. Ην τὸ πτυέλον διατείνη ἔχων habet D. in vulg. ὁ πτυελισμός. ἡν δὲ ἡσυχέςερος ὁ πόνος Β. ἡν δὲ ἔχων πτυαλισμός ἐσυχαίτερος. Ν. ἐς ὕςερον — ὕςερον. Ο. προσγενέσβαι ἀνάγκη πρὸς τοῖς τοῦ πύου. — πτύσεως pro τοῦ ρῆξεως. 76. Δύσπνους δὲ τινὰ χρόνον γινόμενος. — δύσπνους δὲ τινὰ χρόνον γινόμενος. — δύσπνους δὲ τινὰ χώριὰ G. I.

# Περί κύζεων.

84. Κύςτες πν θε μήτε τῷ οῦρῷ μηθέν ενθίδος ὁ πόνος μήτε ἡ κύςις μαλάσσοιτο sic in vulgatis. — ἄν θε μήτε ρύη μηθε πεπεμμένον και μή συνδίδω ὁ πόνος μήτε ἡ κύςις μαλαχθη, τον άλγοῦντα ἀποβανείσθαι ελπίς in ο. — τὸν άλγεῦντα ἀπολέσθαι. in B.

#### VARIANTES.

### TMHMA TPITON.

# Περὶ πυρετών.

1. Πυρετοί χρίσωνται εν τοσαύταις ήμέραις έπ Β: — 8. Πυρέχων δ' άπ άρχησιν ές ιν χαλεπώτανων προγμιώσκειν in A. G. L. P. Q. χαλεπώτανων προγμιώσκειν in vulgatis. — 9. Τα δε εν ελαχέστω χρόκο μέλλοντα πρίπνεσθαι εὐπετές ερα γινώσκεσθαι — προγικνώσκεσθαι. C. B. J. L. O. Q. R. — 15. Κατά δε τον αὐτον λόησν έν τουτέω τρόπω iu. Q. τήσιν γυναίξι είναι κρίσιες έκ των τόκοιν γίνονται. κάθ' ήν ήμέρην ἀποκυή τίς ὁ ἀρχθ τῆς ἐξαριθμήσεως γίγνεσθώ σοι, μὰ κάθ' ήν ήρξα το πύρεττειν in O.

# Περὶ ὧτων.

18. Ωπός δὲ όδύνη ξὺν πυρετῷ ξυνεχέι ὡς οὖν τουτέου τοῦ τρόπου σφάλερου ἐόντος τόπου legitur in codicibus. c. F. J. O. Q. pro τρόπου sed falsò. — 21. Επὴν γὲ ρυη λευκόν. πλὴν άλλ' ἤνγε ρυη Β.Β. πλὴν άλλ' εἶγε. πύον λεπτόν. C. L. ἐπεῖγε ρυίη. I. πύον αὐτῷ ὡτὸς ἐλπὶς περιγίνεσ ακ τὸν νέον habet 4. περιγίνεσθαι του νοσεόντα ήν τι άλλο χρεςον αὐτώ ἐπιγίνηται σημείων προειρημένων. in J.

# Ηερί κύναγκης.

22. Κυνάγκαι συνάγκαι δεινόν μέν εἰστο καὶ ἀναιροῦσιο ἀποκτείνουσιο, in B.— 25. Οκόσσισι ἀξ ξυνεξερευθία, in eodem. ἡ φάρυγξ καὶ ὁ αὐχὴν αὖται δὲ χρονιώτεραι καὶ μὴ παλιυθρομέα τὸ ἐρυσίπελας εἴσω. ἢν μὴ παλιυθρομάον τὸ ἐρυσίπελας εἴσω. Q. καὶ μάλιςα ἐξ αὐτέων περιγίνονται — περιφευγοῦσιο in B. — Ασφαλές ερον τὸ οἴδημα καὶ τὸ ἐρύθημα ὡς μάλιςα ἔξω τρέπεσθαι. — ἀσφαλές ατον ἔξω ῥεπέσθαι. Ρ. Q. — 26. Ην δὲ μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίμησι ἀφανίζηται τὸ ἐρύσιπελας, ἡν δὲ μήτε ἡπιδίως τε καὶ ἀπόνως ἐχύρ — δοκέη desideratur in β.

# Περί γαργαρέωνων.

28. Οι δε γαργαρεώνες επικίνδυνοι αποτέμνεσθαι καὶ αποσχάζεσδαι — αποτέμνεσθαι καὶ αποσχάζεσδαι Ε. καὶ διασχίζεσθαι Ε. καὶ διασχίζεσθαι Ν. αποσχίζεσθαι καὶ αποπαίεσβαι Ε. αποσχίζεσθαι καὶ αποσχίζεσθαι, βθαι Ε. J. P. Q. αποτέμνεσθαι αποσχίζεσθαι,

 Θ. ἀποσχέζεσ βαι. L. ὁπόταν δὲ ἀποκριβη ἤδυ πάντα δὲ σταφυλήν καλέούσι — ἀνακρημασω
 βη J. ἀποκριβείη. Ο.

# Περί ἀποςάσεων.

 54. Κοπερ οἱ ἀπόςασεες δὲ τοῖσι νεωτέροισι—τριήχοντα ἐτέων, οῦτως οἱ τεταρταῖοε μᾶλλον τοῖσι — τεσσαράκοντα ἐτέων καὶ γεραιτέροισι. L. P. Q. R.

# Περὶ φώρης νοσήματων.

38. Χρὰ δὲ καὶ διαφόρας τῶν νοσημάτων ἐἰι τῶν ἐπιδημέιστων ταχέως ἐνθυμέισθαι. ο. καὶ μὰ λανθάνειν τῆς ὡρης τὰν κατάςασιν desideratur in vulgatis sed hon in c. J. o. Q. κ. καὶ μὰ λανθάνειν τῆς ὡρης τὰν κατάςασιν εἰς τὰν πρόνιαν τὰ γενέσομενα τοῖς καμνοῦσι συμπτώμενα. Α. — 39. Πιεζεῦνται, πιεζευμένα, ἐπιδημέυν- των, διαπνέυμενον, πνευμένον, πλεύμονα, νούσευμα, πλεῦνες, ἀλγεῦντα, ἐμεύμενον atque ejusmodi scribendi rationem tuentur antiqui codices. B. E. F. I. L. sic pag. 10, pro ἐναιωρεύμενοι, lege ἐνεωρεύμενοι.

# . INHOKPATOYX IPOPPHTIKON.

#### ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Codices Imperialis biblioth. Paris. 2140.

1. 2141. B. 2142. C. 2143. D. 2144.

2. 2145. F. 2254. G.

Aph. Iet. Οι κωματώδεις εν άρχησι άργπισι. D. habet. aph. 4. τὰ ἐπὶ ταραχώδισε - ούρα έναιωρούμενα, μέλασεν ένεωρεύμενα τη Ε. έναιοφήμενα. Ε. ένεωρέματα Οι έφ' ἱδρώσι φρενιτικά --- ἐφιδρώντε. 13. --- 8: αί προεξαθυνάτη σαντών - προαπαυδή σαντών. D. - II. τὰ ἐν ὀξέσι. κατὰ φάρυγγα ἰσχυά deest in F. G. 18. προσγένομενων καά προσελθόντος - προγένομενων και προελθέντος in D et G. αμβλυωγμού αμβλυωσμού F. habet. 28. नवे हेर कृत्रशांताचा --- हेप कृत्रशानxelot. - 32. xanh de xai h ent intépes. μώρωσις. - χώφωσις legitur in C. D. G. sed οίμαι desideratur. — 36. πνεύμα άλες ξύν τόνω άλις συχνόν. in cod. F. ξύν πόνω in A. F. G. — 36. cum hoc sensu

reperitur in codice. D. τὰ κατὰ μερόν έν πυρέτφ άλγήματα έχει τι παρακρουστικόν άλλως τε και ην ούρον έναιωρηθη λείον. alter. και άκόσα περί κύστιν ίσχουσε τοιαύτα άμα πυρέτω κοιλιαί ταραγώδεις τρόπον χολερώδεα - χοιλία ταραχώδης. alter in D. F. G. χωματώδεες νωθροί οὐ πανύ περί αὐτοῖσι - 38, Επί χοιλίη, ύγρη χοπώδει. - χοπρώδει. Ε. αγρύπκο - επαγρύπνω. id. - 41. χοιλίαι απολελαμμέναι. - ἀπολελυμόναι, habet F. G. ἀπολελιμμέναι. C. — 42. καὶ φωνή δὲ ώς ἐγ μίγει. υποπτική. deest in cod. G. - 47. δξυφωνίη κλαγγώδης. — κλαυθμώδης. C. E. F. G. habent. - 48. οδόντων πρίσις - πρύζιες C. τρίζιες G. τράζιες D. πρίζιες F. zαὶ οίσι μή ξύνηθες ύγιαίνουσι, penitus desideratur in c. G. - 53. τὰ ἐν ὀξέσι χολώθεσι. - γολώδεα F. G. - 54. αφωνίαι εξίζανται. - iξίςαντις in codem. sed σιγή deest in F. — 58. ίδρώς πολύς άμα πυρετοίσι φλαύρος.—άμα πυρέτω ἐν ὀξέσι ἐγγινόμενος φλαῦpov F. G. addunt, sed exchor deest in E. -59. και ούρα δε επίπονα — περιπόνα in C. D.

- 61. όχόσα εν χρισίμοισι άλυσμῷ ἀνιδρώτι περιψύγεται - όσα ἐν ἰδρώτι. C. — 67. τὰ καυματώδεα ῥιγέα — κωματώδεα in eodem codice. μετὰ ίδρῶτος μεθ'ίδρώτα D. F. G. habent. — 70. οἱ ἐπανεμέοντες. — ἐπανεμεῦντες ionice in c. F. pro όμμα F. κεκλεισμένον reperitur κειλιμένον in D. F. - 72. έκλείπουσαι έχλιμπάνοντες D. F. G. habent. — 73. μηθέ τους έν πυρέτω κατακεκλασμένους. -κατακεκλιμένους in c. - 74. πράγε έξαίφνης, ούτοι τελευτώσι ώς έν δυσώδει. Cod. D. E. G. H. ώς καὶ λύσις ἐν ὀδέσσω sic ħabent. — 82. αίς έχ τόχωνγε λευκά έπίςαντα — έχ τόχων έπιςάντων in C. E. — 81. κήν άγρυπνήσωσι καὶ εάν άγρυπνώσι τοperitur in D. 4 86. καὶ δμματος κατάκλασις. - κατάκλισις in c. d. f. - 87. Άράγε. — Αν θρασέως παρακρούσωσιν — Αν ολίγω θρασέως. in iisdem codd. - 88. φάρυγξ πυιγώδης. — πυιγμώδης legitur in G. — 89. οίς πνεύμα ανέλκεται φωνή ασαwho F. G. habent, in codice D. sic legitur, όξέως οίς πνευμα ανέλκεται και φωνή

ασαφής πυρετώδει. - κοπώδει ρίγος ολέβprov, cui addit finem Aphorismi sequentis, καὶ οἱ κωματώδεες ἐν τουτέοισε πονηρόν sed perperam. - QI. Επι όμμάτων διαστροφή πυρετώθει κοπιώθει - ρίγος ολέθριον legitur in codic. D. - Q5. οίσι κώμα γίνεται έπ' όμμάτων διαςροφή ὸλέβριον ὀξέως, in c. D. alter sensus οἶσι πνευμα ανέλκεται φωνή δε ασαφής έπ' άφρων προσδιελθόντων πυρετός παροξύνεται. --Q6. χαλώντα ἐφ' ἐωῦτοὺς ὑπὸ σφὰς ἐωῦτούς ἐπανιέντα χρονιώτερα in D. G. --QQ. πλευροῦ άλγημάτα ἐν πτύσεσι χολώθεσι άλογως αφανισθέντα έξίζαται cod. E. habet. - 101. ποιλίης περίτασις ταγύ όγκουμένη - ταχύ όγκυλλώμενη καὶ ζόματος σήψις επεγένετο in D. - 113. και αὶ τραγήλου τοῦ σώματος δε και πυώδεες οὖρησιες καὶ ἀφρώδεες ἄμα ἀψυχίη καὶ ὅμματος ἀμαύρωσις C. D. F. habent. - 116. οἰ ές τὰ κάτω μέρεα πόνοι — μερῆ deest in D. — 119. ἄγλισχρα ἐκ τουτέων διεξελθόντα περιγλίσγρα έκ τοιουτέων διελβόντα in c. D. - καύματι πολλώ άρα έκ τουτέων κώματωδες

in eodem cod. νωθροί ύποςπασμόδεις νωθροὶ ἐπιγίνονται. Β. Ε. — Ι 20. Ες κεφαλήν άναδιδόντα καὶ παραλύσαντα. — παραπλεκτικόν τρόπον — καὶ ἀναλύσαντα παραλυτικόν τρόπον. C. G.—125. οίον τη τοῦ σχυθέως θυγατρί δρξατο γυναικείων παρέοντων - πυρδξαι. D. - 126. ούτε παρ έωθτοϊσιν είσι - ούτε παρά σφίσιν αὐτέοις εἰσι. D. - 127. Τὰ ἀνάπαλιν αιμορραγεόντα. — αιμορραγεύντα. in c. D. οίον και σπλήνι μεγάλω έκ δεξιοῦ ρέειν. σπλήνι φλεγμαίνοντι μέγαλω έκ δεξιοῦ ρύεντα. in eodem.—128. κακοήθεα (μοχθηρά deest in D. F.)—132. ἐν ὀσφύι καρδιαλγικά, αίμορραγικά-αίμορρώδεα in C.D. οίμαι δε και προγενόμενα. in eodem pro προγενομένον.-- καὶ σημείον desideratur. - 133. τα τεταγμένοισι αίμορραγεόντα - αίμωρραγέυντα D. μπ αίμορραγήσαντα – αίμορραγεύσαντα – ἐπιλεπτικά τελευτά. - ἐπιλεπτικώς. in 6. D. - 136. αί εν κρισίμοισι περιψύξεσι. — περιψύξιες τῶν αίμορραγίκων Β.Ε.—1 39 τραχήλου οδυνώδες χαί βλεφάρα όδυνώδεα έόντα. - ἔμματα έξέρυθρα. C. D. F. — 140. οίσι κοιλίης ἐπιζάσης. ἐπιζάσις — in C. D. F. ἦρα χοιλίη λειντεριώδης

καὶ ἐπίσκληρος ἦραγε τὸ αίμωρραγεῖν τουτέοισι κοιλίην λειντεριωδή ποίεει. - ή ἐπίσκληρον Ε. η ἀσχαρίδη η άμφότερα. F. G. - 141. καὶ κοιλίη καταρρήγνυται τουτέοισι ταραγώδηςτουτοίσι γνώμαι ταραγώθεες ώς επί το πολύ D. F.-142. ούτοι ποιλίης οδυνώδης, αμα δέ τινί ρύσει εύφοροι. - άμα δε τησι φύσεσι F. -144. Olot ex piyeos. - als. - 145. xal dià ρινών αίμορραγησαι έλπίζειν deest in D. τά σείοντα την κεφαλήν και παρακολουθήση παρακολουθή in eodem. - 147. ἐκ ῥινών λαύρα βίαια, ούτοι έχ βινών, λαβρά βιαία. in D. - 148. οίμαι τε και αιμορραγέει αμαδε καί. τουτέοισι τὰ γὰρ ἐς ὀσφύν ἀλγίματα ἐν τουτέοισι αίμοβραγικά. - D. τουτέοισι τά-, σις ὀσφύος in vulgatis. - 149. addunt πεπαινομένον in fine aphor. πεπαινόμενα G. - 152. αίμορραγίαι λαύροι ρίγος ίζησι. D. ρύσιν deest .- 153 έξ αίμορραγίας ρίγεα μαπρά. - τὰ ἐξ αἰμορραγίης ρίγεα πονηρά. D. F. - 154. ἀχρατέια δὶ ὅλου τοῦ σώματος τὰ ἄχρατρομωδη Ε. αίμορραγιαι λυούσιν D. --158. πράγε τὸ δέξιον, ἐκλύονται deest in D. πράγε τὸ χολώδες οί τοιούτοι και τὰ παρά

τουτοίσι οδυνώδεα έπ' ολίγον inveniuntur în eodem codice. - 150. En riou - έν τοίσι. - 161. ἐπὶ τουτοίσι μάλλον, addit παραπλεκτικοίσι, et μάλλον omittit cod. aphor. sequens penítus deest. - 165. ἐπιρριγέουσιν - ἐπιρριγέωσιν D. - 166. οίσι πνευματομένοισι - πνευματώδεες έοῦσι. χαταψύχθαι - χαταψυχθείσι τὰ παρ ὧτα τὰ μεγάλα ἄνιςαι Β. - 168. κοιλίης μέλανα, κοπρώδεα, χολώδεα, κροκώθεα in D. F. χοπρώθεα solummodo in vulgatis. - 160. βήχια λεπτά, habent βήγεα έόντα ἰόντα D. F. τὰ παρ οὖς λαπάσιν pro ἀπαλλάσσει, in iisdem. - 170. έν κεφαλαλγίη χώμα καὶ κώφωσις — καὶ φάνης μώρωσις παρακολουθούντα παρακρουστικόν in B. --171. ύποχονδρίον σύςασις μετά καύματος - χωμάτος habent. D. F.

Commentaria ac notas prætermisi, quia hæcce omnia multo magis illustrantur in libro prænotionum coacarum, ubi fuerunt etiam interjectæ, prænotiones Hippocratis.

#### INNOKPATOYS HPOPPHTIKON.

#### ΑΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Imperialis biblioth. Paris. Codices. 21/0.
A. 21/11. B. 21/22. G. 21/43. D. 21/44.
E. 21/45. F. 225/4. G.

3. Εγω δε τοιαυτα μεν ού μαντεύσομαι σημέια δὲ γράψσω. - γράφω. - ἀπολουμένους - ἀπολλυμένους constanter in omnibus cod. εν ολίγω. - ολίγιζω sic phrasis subsequens additur. Ελπίζω δέ και τάλλα προβρηθήναι ανθρωπινωτέρως ή ώς απαγγέλλεται ( & δε τοισιν ώνεομένοισίτε καλ περναμένοισι λέγεται προρφηθήναι.) inter parenthesim hoc membrum conclusum restitui, vide dissertationem. - 4. Ει γάρ οὖτοι οἰνόφλυγες είε. - οἰνοφλοιγες itidem. - 5. Εὶ τίς ορώη πολυποτέοντας. — φιλυποτέοντας in D. H. -6. τοῦ ξυνιόντος. - ξυνέοντος άλγεόντος. - in omnibus - 7. in fine H ροφήμα ή σιτίον βελτίζον F. ολίγον in E. G. όλίγιςον in D. καὶ ἐλαχίςον. in G. — 16. Δηλα δέ τὰ διὰ τὴν. - ἀπειθείην Ε. - ἀπη-Giny in D. F. G. Ionice accipitur. Hy ούν τίς περιίδων. - προίδων B. F. G. -26. παγύ δε ούρον λευκάν υπόζασιν έχον. in λεπτήν transmutatur constanter in omnibus, sed perperam. id. τινά οδύνην καὶ ή ἐπάρσιν itidem legitur. - 28. τὸν γὰρ ξυγγένες τουτέων. - ξυγγενέσι in B. F. G. καί ξυγγονέτι D. F. (41.) Αι αίματηρόταrau difficile intelligitur. Celsus dixit, vomica quò eminentior eò melior est. -43. in fine, ρεπούσαι ρεομέναι in B. F. id. 47. Excágues videtur usurpare Hippocrates, pro abscessibus, quamvis aliàs eos ἀπός ασιες nominârit. Celsus vertit dejectiones. — 68. ος έου έμπερλασμένου. — έμπεπλασμένον constanter in omnibus codd. — 60.  $\hat{H}$  si  $\hat{\epsilon}$ хххр $\omega$  $\theta$  $\hat{\eta}$  —  $\hat{\epsilon}$ хххр $\omega$  $\theta$  $\hat{\eta}$  itidem constat. - 78. Hy των χατώθεν νευρών. κάτω non variat. - 114. id. παραλάμψις. -παραλήψις.- 136. Ει δε καὶ λογεία συναπολειφθείη. - ξυναποληφθείη Ionice in B. D. - 1 47. οἱ δὲ τῆς νυκτὸς οὐχ ὁρῶντες vera est lectio et reperitur in G. quamvis sine ne-

gatione in aliis semper exstet sed mendose; vide dissertationem. - 138. fiv μή παύωσι. - παύσωσι. - in D. F. -158. Εςι δε και το φωινόπωρον τε και ο χείμων. - άνεπιτή δειοτερος. - άνεπιτη δειοτέρα ταύτα τὰ νοσήματα. Ε. D. G. ἀνεπιτηδειοτάτα. F. G. 198. καὶ τοῦς Κροταφούς ἢν ἐπαίρη incipa in B. D. Ionice et inion. F. G. - 175. νοῦσος φοινχίη, φθινική in omnibus codicibus, ad interpretationem Αανατωθές ατων των νουσήματων referendum. Galenus in sua exegesi clarius exposuit: φοινικίη νοῦσος ἢ κατά φοινικήν καὶ κατά τὰ ἄλλα ἀνατολικὰ μέρη πλεονάζουσα δηλουσβαι θε και κάνταυτα δοκεί ή έλεφανθίασις: notatur elephantiasis morbus in phœnicià et cœteris orientis regionibus frequens; solebant enim, interdum affectibus, nomina adaptari à locis ubi maxime vigebant, ut nostra aetas luem gallicam, sudorem anglicum, a regionibus vocitat. Sic olim elephantiasis, phœnicum morbus nuncupatur vel etiam à colore palmæ in

ruborem vergente) ut ait galenus οὖτοι διαφονίσσονται οῖα μάστιξι», erubescunt velut flagris cæsi.

- As πραί ad lepras quod attinet eas Hippocrates ab atra bile fieri statuit. Celsus
referre videtur in primum speciem impetiginis. Non autem de lepra arabum
quæ est elephantiasis græcorum hic
sermo est.

Augnos latine impetigines et gallice impetigo dicuntur. Græci et Hippocrates, per leichenes intelligunt, talem cutis fædationem, in qua summa cutis pustulis siccis ad modumprurientibus exasperatur; sed quia humor totus ferè volatilis est, non relinquit squamas ut lepra, neque furfures ut psora, sed siccam et asperam pustulosam cutim, qui morbus leni abstergente antiseptico, facile sanatur, quo residuum cuti inhærescens aufertur.

Asuxaí vel vetiligines, habent quiddem simile ἀλφφ. Sed magis albida est et altius descendit, eaque albi pili sunt et lanuginis similes. Omnia hæc serpunt sed in aliis celerius vel tardius. Leuce quem occuparit non facile dimittit. Hæc Celsus.

VINIS NOTABUM AC VARIARUM.

# TABLE ANALYTIQUE

# DES MATIÈRES.

Nota. Les chiffres romains indiquent le paragraphe et les chiffres arabes la page.

#### A

ABCÉS (en général). Causes des. Voyez Inflammation. A quel age on y est sujet. Prognostics, Section I, 40 idem, III, 17, 31, 34. A quelle époque dans une fièvre continue, id. S. I, 38, 42; III, 15, 30, 32. Dans quelle saison, id. S. III, 35. Abcès externes, internes (quels sont ceux des) les moins dangereux, id. S. I, 46, 47, 48. Les plus mauvais, id. 47. (Signes des), id. S. II, 38; III, 29. Aux parties supérieures, inférieures, id. S. II, 38, 76. Aux jambes, id. 77. An cou. V. Angine. A la poitrine. V. Empyeme. A l'hypochondre. V. Tumeur. Aux articulations, id. S. III, 3o. V. Mélicéris. Aux environs de l'oreide. V. Parotides. Dans l'interieur de l'... V. Qual-

- gie. Comment s'obtient la guérison, id. S. III, 21; II, 83. Prognostic chez les jeunes sujens ex coux qui sont âges, id. 80. Quand doit-on predire la claudication, Préd. II, 67, 169. A la suite de péripueumonie, Progn. S. II, 78. Dans quel cas la mort est inévitable, 83. Abrès (de l'os). V. Exfoliation.
- Abdomen (Accroissement de l') chez les convalescens. Par quoi produit, pref. Pred II, 18. Et chez les semmes, id. 11, 130. Exploration de l'... dans la diarrhee, id. 115; la lienterie, 111. Paralysie de l'... à la suite de commotion ou d'affection de la moelle épinière, 81; de douleurs sciatiques, 176. Tumeurs des parois de l'... Ne sont point sujettes à suppuration. Progn. S. II, 44. Sont un symptôme d'hydropisie, 4, de sausse grossesse. Pred. II, 130.
- Accouchement. Fait cesser la dysenterie. Préd.
   II, 110. Danger de la suppression des lochies,
  Préd. I, 82. Cause de l'ulcère de l'utérus,
  id. II, 123.
- Adolescence (dans l'), on guérit difficilement l'épilepsie. Préd. II, 45; les écrouelles, 52. Plus facilement la goutte, 44.
- Age (ou les diverses révolutions des périodes de la vie), savoir, l'enfance, l'adolescence com

prise dans la jeunesse, l'âge viril et la vieillesse. V. ces mots.

Air (physionomie) hagard. Préd. I, 49. 114

Alimens (cause de réplétion), préf. Préd. II,
20. Ce qui l'indique, id. 8. Liquides. V.

Sorbitions. Doivent toujours être en proportion du travail, 22. Effets de bous... 18.

Quand ils sont en excès (cause de maladie),
4; des hémorrhoïdes. Nécessité de la tempérance chez les malades, 8; les convales-

cens, 20. Comment on peut observer les erreurs de régime, 14. V. ce mot. Aménorrhée (cause d'hématémèse), Préd. II, 127; de phthisie, 36. Ses effets par rapport

an delire , II , 125.

Angine (laryngée ou trachéale), Progn. S. III, 23. Gutturale ou pharyngée, symptômes de l'... 24. Utilité de la métastase, 25. Dans quel cas est dangereuse, 26. Quand suivie d'empyème, 27. V. ce mot.

Anxiétés, annoncent tonjours que le mal augmente. Préd. I, 27, 42, 78, 87, 88. Symptôme d'hémorrhagie du nez, 138; de parotides, 159, 161, 164, 167, 171; de délire, 17; de phrénésie, 27.

Aphthes (symptôme de lienterie), Préd. II, 111.
Apoplesie (comment s'annonce l'), Préd. II, 155. Dans quel cas, mortelle, I, 84.

Appétit (quel signe tirer de l') dans le crache-

ment de pus, Progn. S. II, 71; Pred. II, 33.

L'hydropisie, 29. (Depravé), symptôme d'obstruction, 111. (Détruit). V. Degoût.

Art (cetui de la medecine). Se fonde sur la connoissance des signes, pref. Progn., id.,

Pred. II.

Articulations (du coude). Quand survient la suppuration, et est-il besoin de la cantérisation, Pred. II, 80.: (Des orteils), quand sont attaqués d'ulcères scrophuleux, 57. Dé-. pots critiques, quelles en sont les causes, Progn. S. III, 29; Préd. II, 104. (Abcès). V. Mélicéris. Aux environs de l'oreille, V. Parotides. A l'ischion, Pred. II, 165; I, ga. Prognostic tiré de l'urine, S. 11, 38; préf. Préd. II, 26; 168. Plaies des (grandes). Danger de la claudication, 75; à la suite de suppuration, 79; d'un dépôt critique, Progn. S. II, 79; Pred. II, 169; I. 124. Exfoliation d'un tendon (signes de l'), id. II, 67. Précautions dans le traitement, 77. Atrabile (& quel age), Pred. II, 143. Ses effets par rapport au délire, I, 85, 125. Est toujours de mauvais augure, 129, 131, 142. Quand est un signe mortel, 85, 87. Dans

met point la purgation, 71.

Acrophie (prognostic tiré de l') dans la paralysie, Préd. II, 156.

quel cas annonce les parotides, 168. N'ad-

Automne. V. Saisens.

Avortement (danger de l'). Dans quel cas, Préd. II, 110.

B:

Blessures (en général). Des effets de l'idiosynctasie. Préd. IL, 60. Dans quel cas rend
les plaies accidentellement mortelles, id. 61,
62, 63. Prognostie dans la suppuration,
id. 66. à la suite de écolon (de la tête).
V. Crâne, Cerveau; (des articulations). V. ce
mot.

 Boisson (excès dans la). Moyen de les reconnotire, pref. Préd. II, 8. Ses effets sur les personnes qui ont de la disposition au délire, 4; aux hémorrhoïdes, 5.

Borborygne (murmure des intestins). Accompagne la lienterie, Préd. II, 1.11; les turments des hypochondres, Progn. S. II, 27. Est un symptôme d'ictère, Préd. I.

Bouche (ulcères de la). V. Aphthes. Mouvemens de la... Prognostic tiré des... Préd. I, 11. Quand annonce l'apoplexie, II, 155.

C

Cachezie (signes de), Préd. II, 144, 146. Caractère (mœurs, habitude), prognostic tiré du... dans les fièvres aigues, Préd. I, 44; dans les blessures, Préd. II, 60. V. Idiosyncrasie. Doit être consulte dans la prescription du régime, préf. 17. Sert à la dénomination de la douleur et des sièvres dangereuses, 1, 74, 76.

Cardialgie, symptôme d'hémorrhoïdes, Préd. . 1, 132. Du vomissement de bile, Progn. . S. III, 36; de convusions, Préd. I, 108. Quand suivie d'hémorrhagie, 141; dans quel cas mortelle . . 14. 85.

Catarshe (de la tête), Préd. II, 149. Cécité à la suite d'inflammation des yeux. V. Ophthalmie.

Céphalalgie (chez las semmes grosses), Préd. I, 195; avec sièvre continue, Progn. S. III, 14. Annonce la phrénésie, Préd. I, 1; le délire, 10, 38; les convulsions, 102, 106, 108, 117, 122; le tétanos, 90; l'hémorrhagie du nez, Progn. S. I, 39; III, 17, Préd. I, 134, 137, 141, 145, 149; les parotides, 165, 166, 170, 171; le vomissement (de bile), Progn. S. III, 36; Préd. I, 10. Comment se termine lat.. Progn. S. I, 39; III, 17; Préd. I, 147, 154; II, 134. Dans quel cas mortelle; Préd. I, 102.

Gerness (blessé par un coup), Préd. II, 68. Signes de la commotion, 69. Plaies du.... est mortelle, 48, 59. Dans quel cas non mortelle, 70. Il faut avoir égard à l'idiosyncrasie, 59, 60, 61, 62, 63. Prognostic aire des douieurs, 713 de la suppuration 71 g de la fièvre, 72. Quand se juge la.... 73. Dans le cas de délire on de paralysie, 74. Comment se termine la maladie.

Chalcur (naturelle), une distribution égale de la... à quoi se reconnoît, Progn. S. II, 6. Sensation de... à l'épine du dos, Préd I, 145. Extrême, 104. Dans l'hypochondre, 7. Dans le ventre, 42, 68, 94; et les côtés, Progn. S. II, 5. Accompagnée de frissons, Pred I, 67, 107; de froid aux extrémités, ou lipyrie, Prog. S. II, 5.

Coction (temps de la). Signes tirés de l'arrine, Progn. S. II, 28; Préd. I, 104, 135, 155. Dans les douleurs des reins et de la vessie, Progn. S. II, 85; et pref. Préd. II, 10; à la suite d'hémorchagie, Progn. S. I, 39; Préd. I, 144, 151; de parotides, 165. De la salivation, Préd. I, 124, 169. Des cuents, I, 28. Du vomissement. II, 42; Préd. I, 60, 61, 62. Des déjections, Progn. S. II, 19. Dans la dysenterie, Préd. II, 108. Coction est en raison du sommeil et de l'absence des douleurs, Progn. S. III, 10.

Colliquation (signe de) s'annonce dans l'urine, Progu. S. II, 39. Conduise (règles générales de) du médecia. préf. Progn. 4; id. Préd. II, 6.

Convulsions. V. Spasmes.

Corps (position du) horizontale. La meilteure, Progn. S. I, 13. La plus mauvaise, id. 14, 1516, 17. Verticale, id. 19.

Coryta, dangereux dans les affections de la plèvre et du poumon, Progn. S. II; 54. Dans quel cas est utile, Pred. II; 136.

Côté (douleurs de). V. Pleuresie. Quand annoncent le delire, Pred. I, 22, 66.

Cou (douleur du) est de mauvais angure dans les fièvres, Préd. 1, 75, 100. Symptôme d'hémorrhagie du nez, id. 139, 144; de délire, id. 75; de convulsions, id. 106, 116. A la suite de métastase, 120. Dans quel cas la gnérison, id. 154. Rongeur du... critique dans l'angine, Progn. S. III, 25. V. Tumeur. Couleur, prognostic tiré de la peau. V. ce mot et Excrétions.

Crachats de sang. V. Hemoptysie. De pus. V. Empyème et Vomique.

Crâne (blessure du). V. Corveau.

Crise dans les fièvres aigues (temps de là). Hémorrhagie du nez pour le 7º jour. Pred. I, 134, 151. Quand est mauvaise, 136. Ictère, ce qui l'annonce. Préd. I, 148. Quand il est mauvais, id. 32, 156, 166. Parotidés, quand sont avantageuses, id. 169; nui419 sibles, id. 162; suivies de métastase, id. 172; morte les, id. 160. Signes (de la) tires des dejegtions, Progn. S. II, 19; de la présence des vers, id. 20; du vomissement, id. 42. (Signes du) id. S. III, 36; de l'urine, id. 'S. II , 28, 30, 33, 35; Pred. I, 4, 53, 155, 1653 des sucurs , Progn. S. I , 27, 31; de la salivation, Pred. I, 1-16, 169; des crachate, Progn. S. II, 55; des abcès, id, I, 38, III, 15; aux articulations. V. Parotides. Quand suivie de récidive (la), id. S. III, 26, 29; pref. Préd. II, 104. Dans quel cas dangereuse. id. 1, 61, 109; mortelle, id. 93. Critiques (jours) dans les fièvres continues. Progn. S. III, 2, 3, 4, 41; la tierce, id. 38, 39, 40, 41. Abcès (causes des) id, 29, à la suite d'une longue fièvre, id. 30. (Affections) dysenterie dans la goutse, Préd. II, 43; chez les femmes grosses, id. 109; diarrhee, id. pref. II, 23, 115; id. I, 100; fièvre ephémère, II, 66; suppuration, id. 67; sphacèle , Progn. S. II , 10 ; et préf. Préd. II , t. Crudité (temps de la). Signes tirés de l'urine, Progu. S. II, 31, 32, 34, 35; Préd. I, 4, 32,53, 59, 77, 110, 115, 118, 122, 134, 142; da vomissement, Progn. S. II, 42, 43; Pred. I, 10, 60, 62, 78, 81, 119; des fris-

sons, id. 65, 66, rog; dessueurs, Progn. S.I, 29, 31, 32; Préd. 1, 58, 68; des abces, Proga. S. II, 78; de la métastase, id. 79, III, 26; Préd. I, 85, 92, 99, 102, 120, 172; des paroxysmes, 28, 66, 78, 95; de l'hémorrhagie du nez, Préd. I, 41, 821, 121, 18, 131, 136, 143, 150, 165; des hypochondres, Progn. S. I, 34, Préd. I, 92, 94; de l'ictère, 156, 166; des parotides, id. 159, 166; des déjections, Progn. S. II, 22, 23, 25; Préd. I, 41, 50, 53, 95, 113; dans la diarrhée, préf. Préd. II, 23; la lienterie; id. 111; la dysenterie, id. 106. Prognostic tiré du défaut de sommeil et de la présence des douleurs, Progn. S. III, 11; Préd. I, 114.

#### D.

Dastre (vive ou rongeante). A quel âge, Préd. 11, 54. Prognostic, id. 65, dans les douleurs de tête, id. 140.

Défaillance (à la suite d'évacuations alvines excessives), Progn. S. II, 17; Préd. I, 38; d'hémorrhagie, Préd. II, 63; dans les fièvres, 1,115,122. N'admet point la purgation, id. 72. Déroût (des alimens) dans la lienterie. Préd.

Dépoût (des alimens) dans la lienterie, Préd.

11, 111; la dysenterie, id. 106; à la suite de métastase, id. I, 94, 102. Ancien n'admet point la purgation, id. I, 71, 72.

Dejections. V. Selles.

Détire (signe tiré de la respiration), Progn. S. I, 24; dans les fractures du crâne, Pred.

1, 123; les plaies du cerveau, II, 74; par l'effet de l'idiosyncrasie, id. 61; chez les femmes attaquées d'hystérie, id. I, 121; det les fièvres aigues, id. 1, 1, 8, 17, 19, 21, 22, 25, 32, 37, 38, 85, 94, 99, 103, 120, 122, 129, 134; avec fureur, id. 26; tenant de la phrénésie, id. I, 15, 34, 70, \$7, 111, 126; taciturne, id. 1,53; mortel par la suppression des lochies, id. 82. Signes țires de la parole, id. I, 44; de la voix, id. 45, 47; des yeux, id. 90, 126; du visage, id. 49, 90; de la gorge, II, 111; du cou, id. 75; des anxiétés, id. 17, 87, 114; des tremblemens, id. 14, 20, 36; des insomnies, Progu. S. II, 14; Pred. I, 114, 134; des vomissemens, id. I, 10, 17, 78, 81; des déjections, id. I, 4. 13, 113, 119; de l'urine, id. 4, 32; 37 . 121, 122; de leur suppression, id. 117, 122; de la sputation, 108, 12,6; des hémorrhagies. id. 127, 128, 134; des abcès, Progu. S. II, 27, 79; des douleurs. V. ce mot. Devoir du médecia, préf. Progn. I. Diarrhee (cause de), prof. Pred. II, 22. id. I. 101. A la suite d'hémorrhagies, id. I, 135,

140, 141. Prognostic tiré des déjections, Préd. II, 115. Apcienne est suivie de chute du fondement, II, 116; accompagne les parotides, id. I, 165. Dans quel cas est avantagense, 100; mortelle, 158.

Diaphragme (metastase sur le). Quand est mortelle, Progn. S. II, 81. Non mortelle suivie de suppuration, 82. Comment s'obtient la guerison, 83.

Dièce. V. Régime.

Douleurs (générales) cause de délire, Progn. S. II, 14; Préd. I, 36, 87, 99; de convulsions, id. I, 90, 100, 108, 111, 116, 117. Comment elles s'apaisent, Progn. S. II, 58. Quand sont mottelles, Progn. S. I, 36; II, 79, 84; III, 26; Préd. I, 69, 70, 74, 85, 88, 92, 102; (particulières) de la tête. P. Céphalalgie; de dos et de poitrine. P. Hémoptysic; de ventre, Préd. II, 16, 170; des intestins, et dans l'iléus, Préd. I, 158, 160; de l'ombilic, Préd. I, 36; des lombes, des reins, de la vessie. P. ces mots. De l'ischion. P. Sciatique. Terminaison des... P. Inflammation.

Dysenterie. Quand est mortelle, Préd. II, 106. A quel âge, 107. Dans quel cas utile chez les femmes, 109. Délivre des maladies antécédentes, 108. Critique dans la goutte, 143.

E.

Ecrouelles. A quel age on y est sujet, Pred. II., 52, 53, 54; on en est exempt, 55. Danger des... pour les articulations, 57.

Ecume (dans les exerctions) est un signe de crudité. V. ce mot.

Embonpoias du ventre. V. Abdomen. Chez les femmes est nuisible à la fécondité, Préd. II, 117. Empyème (causes de l'), Progn. S. II, 58; sa formation, id. 65; à la suite de péripneumonie, id. 61; d'angine, id. S. III, 27; de métastase de douleurs des lombes, id. II, 82. (Signes de l'), id. 67. Dans quel côte de la poitrine, id. 66. Quels sont les signes de guérison, id. 71. Prog. chez les vieillards, id., 80. Quand la mort est-elle à craindre, id. 72. Dans un temps déterminé. V. Vomique, Indéterminé, 73. Certaine dans le cas d'opération, prognostic tiré du pus, 83.

Enfant. Est sujet aux convulsions, Progn. S. III, 44; à l'epilepsie, Préd. II, 45; aux suites de cette maladie, id: 49; à la nyctalopie, id. 147; aux écrouelles, id. 52; aux vices de la peau, tels que lichens, lèpre, lencé, id. 174; à la dysenterie, id. 107; au renversement de l'anus, id. 116; aux douleurs de vessie, Progn. S. II, 87.

Enflure. V. Edématie.

Enrouement (dans les affections du poumon et de la plèvre), Progn. S. II, 54; est suivi de la toux, Préd. II, 137.

Epanchement d'eau sous la peau. V. Infiltration. Dans le ventre, V. Hydropieis. De pus sous la cornée. V. Ongiet: Dans la poitrine. V. Empyème.

Epilepsie (cause d'), Préd. 1, 133. Prognostic tiré des progrès de l'âge, id. II, 45; de l'invasion du mal suivant l'importance des partics, id. 46; dans le cas de guérison, ce qui la rend difficile, id. 49. Quand la maladie est-elle mortelle, id. 48.

Erysipèle. V. Inflammation.

Esprit (prédisposition de l') pur rapport au délire, préf. Préd. II, 4. Dans le cus de bicasure. V. ce mot. Trouble de l'). V. Délieg.

Eternuement (Quand est inmisble P), Progn. S. II, 54; utile, Pred. II, 136.

Excès dans la boisson. V. ce mot; les alimens. V. Réplétion; les plaisirs de Vénus, préf. Préd. II, 20.

Exefoliation d'un os on d'un tendon, Préd. II, 67. Signes de l'), id: 70.

Exploration du pouls, préf. Préd. II, 20; de l'abdomen, id. dans la diarrhée; id. 115.

Exténuation exocuive. V. Colfiquation,
Atrophie.

Entrémiés (froid des), Progn. S. II, 5, 6t. Changenrens rapides aux... Préd. 1, 43.

F.

Face (du monibond), dite bippocratique, description de la, Progn. S. I, 6. Ce qu'it faut en angurer au commencement des maladies, id. 7. Signes particuliers tirés de l'a... id. 11; de l'état des yeux, id. 9; dans le sommeil, id. 10; des lèvres, id. 12; des dents, id. 20; de la machoire, id. 17.

Famme (fecondité de la..., signes extérieurs de),
Pred. II, 117; intérieurs par rapport à l'utérus,
id. 118; aux menstrues, id. 119; d'infécondité
par vice des... 121; comment peut être détruite, id. 120; quand il y a suppression
complète, id. 127; Dans quel cas, est dangereuse, id. 127; mortelle, id. 129. Par vice
de l'uterus, id. 122; (par un ulcère, 123.
Signes de l'... 127. Prognostic tiré du siège
de l'... pour la distinction du sexe du fœtus,
id. 125, 726.

Fer, instrument de guérison, Progn. S. II, 83.

Rièvres (en général). Comment se jugent les...

Progn. S. III, 1, 2, 5, 11. De mauvais caractère, Préd. I, 76; avec douleur aux hypochondres, id: 56, 92. Périodes critiques, id: 3, 4, 7; et II, 26; Prognostic tiré de la chaleur, id: 67, 68, 78; des sueurs, id: 58, 66; du frissoa, 64, 65, 95, 109; de la deuleux de tête, 156; de la gorge, 88, 106, 111; du cou, id: 75, 46, 116; des lombes, 102.

108; du saignement de nez par gouttes, 41, 81; de l'assonpissement, 83, 93, 95, 117; de la surdité, 11, 34, 32, 33, 131, 143;

des insomnies, 1, 76, 159; des anxiétés, 17, 27, 42, 78; 159; de l'hémorrhagie du nez, de 134 à 154; des parotides, 156, jusqu'à la fin ; de la suffocation, 11, 25, 88, 106; de la respiration, 74, 89; de la cardialgie, 74, 85, 108; du tremblement et aridité de la langue, 3, 10, 20; de la sputation , 6 , 12 , 31 , 108; du délire, 26 , 34 , 37, 125; des yeux hagards, 126; de l'air farouche, 49, 90; des tremblemens ou palpitations, 14, 16, 19, 30, 36; des petites sueurs, 39, 68, 76, 104, 112, 117, 123; de la phrénésie, 1,3,4,5,6,9,12,13, 15, 28, 31; de la voix aiguë, 17, 19, 45, 47; de l'ictère, 32, 148; des efforts pour vomir, 78, 119, des vomissemens érugineux, 10. 60; très-rapprochés, id. 60, 62; des trines, Progn. S. 11, 31, 32, 36; Préd. I, 4, 32, 37; des déjections, 13,53,85,93,94, 113; très-fetides, Progn. S. II, 24; Pred. I, 160; noires, Progn. S.II, 4, 39; Préd. I; involontaires, Pred. I, 29, 103; de leur suppression, 51,77, 90, 112, 118, 122, 157; de la variation des symptômes, 12, 28, 43; du changement de caractère, 44; de la violence des paroxysmes, 93, 103; de la métastase des douleurs, 99, 102, 120, 141; des convulsions, 90, 107, 108, 111; du grincement de dents, 48; du strabisme, 69, 83, 91, du tétanos, 90; de

la stapeur, 35, 94; du refroidissement, 27, 65, 79; des défaillances, 115, 122; de l'obscurcissement de la vue, 18, 46; de la perte de mémoire, 29, 65; de la prostration, 40, 93, 98; de l'anaudie, 34; de l'aphonie, 24, 25, 32, 54, 55, 92; des sueurs froides, Progn. S. II, 29, 30, 31; Préd. I, 68, 78; du refroidissement avec roideur, id. 19, 79.

Fièvre (signé) accompagne la phrénésie, Préd. I, 15. Cause de convulsions chez les enfans, Progn S. III, 44; avec douleur de tête est suivie d'hémorrhagie du nez, id. 15; chez les jeunes-gens, id. 17, 31; Préd. II, 132; (avec douleur de gorge). V. Angine; d'o-

(avec douleur de gorge). V. Angine; d'orreille. V. Otalgie; (de côté). V. Pleurésie. Fièrre (continue). Est suivie d'abcès, Progr.

S 1, 38; d'hemorrhagie du nez, id. 37. A quel âge, id. 40. A quelle époque de la... id. 32. Dans quelle saison, id. Quand surviennent des douleurs de vessie, 84; comment elles se terminent, 85; quelle en

est la durée, 86; chez les enfans, 87.

Fièvre (ardente) avec frissons, Préd. I, 83;

avec douleur de poitrine, id. 70. Quand est

mortelle la), 92.

Fièvre (quarte). Saison propre à la), Progn.

S. III, 33. A quel âge on y est sujet, id. 31.

A la suite de quelle maladie, id. 33.

Fièrre (tierce légitime) périodes critiques de la),

Progn. S. III, 38, 39, 40. Se termine par l'hémorphacie du nez, id. 42; le vomissement de bile, 36. A quel âge, id. 43.

Fièrre (longue). Signes ares de l'urine, Progn. S. II, 27, 30, 34, 35; des sueurs, 1, 29, 31, 32. Propuestic en général, S. III, 30; dans l'apoplexie, Préd. I, 84.

Fièvre (vague), donne naissance à la fièvre quarte, Progn. S. III, 33.

Fièrre (éphémère), utile à la suppuration des plaies, Préd. II, 64; lorsqu'il y a abcès de l'oril, id. 63.

Flux de ventre. V. Diarrhée.

Fatus male, femelle; dans quelle partie do l'uterus, Pred. II, 138, 139.

Foie (affection du signes de l'), Préd. I, 58, Soi Ce qui annonce l'ietère, 148: Donleurs du... id. H, 185. (Inflammation), dans la dysenterie est mottelle, id. 110. Danger du flux hénatique, id. 80.

Fondement (chute du) , Préd. II , 116.

Forces (abattement des). V. Defaillance, Prot-

Frisson (quand est gritique le) dans la fièvre, Préd. I, 96, 151; l'hémorrhagie du nez, M. 141; le vomissement de bile, Progn. S. III, 37; les parotides, Préd. I, 163. Quand est-il mauvais, id. 165; mortel, 91, 102.

Fureur. V. Délire.

Gangrène (signes de), Progn. S. II, 10. Interne est mortelle. V. Inflammation. (Externe), prognostic tiré de la suppuration, id. et préf. Préd. II, 4; de la sanie, id. 67.

Gencives (fétidité des). Signe de cachezie, Préd. II., 150.

Génitales (parties, rétraction des) dans les maladies aiguës, Progn. S. II, 11.

Gorge (expuition de sang provenant de la... cause de l'), Préd. II, 82. Inflammation de la... V. Angine. Ulcération avec fièvre, Progn. S. III, 22. Pouleur de la... dans les fièvres aiguës, Préd. I, 11, 106. Symptôme de phrénésie, id. 15; de convulsions, id. 88.

Goutte (prognostic de la) chez les vieillards, Préd. II, 43; chez les jeunes-gens, 44; se fonde sur l'ancienneté de la maladie, id. 170. La saison, 171.

Grossesse (signes de la vraie et de la fansse), Préd. II, 130. Prognostic tiré des mamelles, id. 130. Quand se termine la dysenterie dans la... 109; la céphalalgie, quel en est le danger, I, 105.

#### Ħ.

Habitude (du corps). V. Tempérament. Baleine. V. Respiration.

Admoptysie (abondante) cause de phthisie, Préd. II, 38; par suppression des meustrues, 36; avec douléurs de dos et de poitrine, 39, fait craindre la suppuration, 40.

Hemorrhagie (en général). Dans le cas de blessure, quand est mortelle, Préd. II, 59; accidentellement par l'idiosyncrasie, id. 61, 63; par la malignité de la, id I, 130. Cause de convulsions, v. Hémorrhagie du nez; d'épilepsie à la suite de suppression (d'une périodique), id. 133; du trouble des selles, id. 135, 141; de lienterie, id. 140; d'infiltration, v. Hémosrboïdes; d'hydropisie, id. II, 32. S'arrête par la saignée, id, 1, 147; par le froid, 152.

Mémorrhagie (nasale, signes de l') dans les sièvres aiguës, Progu. S. III, 42; id. Préd. II, 134. Critique pour le 7° jour, id. I, 134. De quel côté des narines, 127. Mauvaise le 4° jour, 129. Le 11° jour, 150; avec de petités sueurs, 128. Refroidissement les jours critiques, 136. Signes particuliers tirés de la douleur de tête; des hattemens ou pulsations, 145; Progn. S. III, 14; avec pesanteur, Préd. I, 130, 137; aux tempes et au front, Progn. S. II, 16; rougeur des yeux, Préd. I, 139; tension, douleur du cou, 137, 144; des hypochondres, Progn. S. I, 38; id. III, 42; Préd. I, 146, 148,

149; des lombes, id. 141, 148; Pièvre avec lassitude, 144. Dans quel cas est mauvaise-l'), suivie de sardité, id. 131; de selles noires, id. 129; de convulsions, id. 147. Quel en est le remède, id. Effet du froid, 152. Délivre de la céphalalgie, id. 154; de la surdité, 131.

Hémorrhagie (utérine) Signes qui annoncent du danger, Préd. II, 13r. Dans quel cas suivie de grossesse, id. 130.

Himorehoides (signes des), Préd. I, 132. Un flux trop abondant est suivi d'infiltration, préf. Préd. II, 5. Sa auppression cause l'hypochondrie, 145, 170, 172; la cachexie, id. 144; l'obstruction des viscères, id. 146. Hiver. V. Saisons.

Homme (dans l'age viril) n'est point exposé aux couvulsions, Progn. S. III, 44; est sujet à l'atrabile, Préd. II, 136. Urine noire lui est la plus mauvaise, Progn. S. II, 37. Maux qui surviennent à cet âge, Préd. II, 54. Prognostic dans la lienterie, id. 112. Quand le renversement de l'anns, id. 116.

Humidité (du ventre). W. Séfles liquides.

Hydropisie (abdominale, canse de V). Maladies
aignés dégénérées, Progn. S. II, 1. Signes
de l') dans le foie, id. 4; les iles ou les flancs
et les lombes, id. 3. Signes particullers tirés
du gonflement de la panpière inférieure,

Préd. II, 153; de l'enflure ou cedème des pieds, 154. Quand la guérison, 157, 158. Prognostic tiré des spisons, dans quel cas est certaine la), id. 29; incertaine, 30. Quand est mortelle i'), 31. Leucophlegmatie,

est la moins dangereuse, 32. Hypochondre (état naturel de l'), Progn. S. 1, 33. Variation de l') dans le cas d'oppression, Préd. I, 94. (Douleur) accompagne la suppression des menstrues, id. II, 130; les hémoriboïdes, 145, 170; est de mauvais caractère dans les sièvres, Pred. I, 56, 74, 92. dans quel cas annonce l'hémorrhagie du nez, v. ce mot ; les parotides , id. ( Aiguë ) dans le côte droit, est un signe d'ictère, id. 145; mortelle à la suite de métastase, 166. (Avec tumeur) menace de delire, Prognostics, S. I, 35; d'inflammation, 34; de danger de mort, 37; de suppuration, 45. Tumeur avec dureté extérieure, 36, molle et indolente, 41; suivite d'ubcès; à quelle époque de la fièvre, 58, 42. Signes de guérison. V. Abcès et Tumenr. Se termine aussi par l'hémorrhagie du nez, 30 A quel âge, 40. Dans quel cas est causée par des vents, S. II . 47.

Hystérique (suffocation) cause de convulsions, Préd. I, 121.

.

Ictère (dams les fièvres continues, signe, de l'), Pred. I, 148; accompagne l'éruption des parotides, 156, 166. Dans quel cas est symptomatique, 32.

Infiltration sous-cutanée. V. Œdématie. D'eau dans l'abdomen. V. Hydropisie.

Inflammation (générale) rend les plaies accidentellement mortelles, Pred. II, 60. Comment s'apaise l'), Progn. S. II, 58. Ses terminaisons, 10 par résolution, id. par l'hémorthagie du nez, id. S. I, 39. A quel age, id. III, 17. 2º Par métastase. V. ce mot. 3º Par suppuration. (Quand a lieu la), id. II, 61. A quoi on reconnoît que le pus est formé, id. 65; déposé sur un organe (interue), v. Empyeme; (externe); v. Tumeur, Abces. 4º Par induration de l'un des viscères, Progn. S. II, 3. 5º Par gangrène, 10. Signes tires de la cessation de la douleur, id. S. III, 26; de la soif, Préd. I, 57; de l'urine, id. S. II, 36; des déjections, 24; des matières vomies, 45; des crachats, 56, 82; du pus, 72, 83; des sueurs, id. S. I, 29, 31. Inflammation (particulière) de la gorge, v. Angine ; de l'oreille , v. Otalgie ; du poumon, v. Péripneumonie; des reins, de la vessie, v. Douleurs.

Insomaies (pregnostic tiré des), S. II, 14. Signe de délire, Préd. I, 10, 38; de phrénésie, 4, 114. Symptôme d'hémorrhagie du nez, id. 137, 138, 151; de parotides, 159. Danger des... dans les maladies, Progn. S. III,

Iuresse (produite par le vin). Signes de l'... tirés des excrétions, préf. Pred. II, 20. Cause de convulsions, id. 123.

Jeune. V. Diète.

Jugement. Moyen d'observation dans les maladies, pref. Préd. II, 9; quant à leur terminaison, v. Crise. Difficile, dans quel cas, Progn. S. III, 8.

#### L.

Langue (aridité de la), indice de phrénésie, Préd. I, 3. Prognostic dans l'hydropisie, préf. Préd. II, 29; l'éruption des parotides, id. I, 166. Ulcère du bord latéral de la; cause de l'), id. II, 52.

Larmes (involontaires) dans les maladies aiguës, Progn. S. I, 9; dans l'inflammation des yeux. V. Ophthalmie.

Lassitude (prognostic tiré de la) dans la fièvre, Préd. I, 144.

Lèpre, lichens, leucé, sont engendrés par l'atrabile, Préd. III, 175. Prognostic, chez les enfans, 174.

Lienserie, succède aux homorrhagies, Pred. I,

100, 140. Ancienne, Préd. II, 111. Est funeste sux vieillards, id. 112. A quel âge on est exempt de danger, id. 113. Comment s'annonce la guérison, id. 115. Signes extérieurs, id. 114

Lochies (suppression des) est suivie de défire, Préd. I, 82; d'ulcère de l'utérus, id. II, 123. Lombes (douleurs des) avec fièvre; quand sontelles suivies d'empyème, Progn. S. II, 81; mortelles dans le cas de métastase, Préd I, 102. (Symptôme) de convulsions, 108, 120; d'hémorrhagie du nez, 148; de perte utérine, II, 131, 145; des hémorrhoïdes.id.I, 132; de diarrhée, id. 21. Prognostic dans les douleurs sciatiques, id. 163, 164, 165, 167. Luette (de l'opération par laquelle on cauté-

térise, on scarifie, on retranche la), et des accidens qui y surviennent, Progn. S. III, 28.

## M.

Mains, moyen d'observation dans les maladies, préf. Préd. 11, 10. (Gestes des... prognostic tiré des), Progn. S. 1, 22.

Maladies (prognostic des, de quelle importauce est pour le médecin), préf. Progn. Est fondé sur la connoissance des signes, id.; comment attire la confiance, id.; convient à tous les pays, id. S. III, 51, 52; h tous les âges, id. 46; dans toutes les sais sons, id. 50; fait connoître les... id. 53.

Maladies (aigues), comment elles se jugent ). V. Fièvres. Signes d'une prompte terminaison, heureuse ou funeste, Progn. S. III, 10, 11. 23. Termes des crises . (au 7º jour) id. S. 11,3, 19, 38; 11, 55, 59; Pred. 1, 134, pref. Pred. 11, 23; id. 103, 108. (Au 146), Progn. S. 11, 59, 60, 62; 111, 40; Pred. 11, 73, 108. (Au 204), Progn. S. I, 38; 11, 64, 60; HI, 4, 15, 32; Pied. H, 73, 86, 108. (Au 40°), Progn. S. 1, 26; II, 64; III, 4, 7; · Picd. II, 168, 147, 164. (Au Go.), Progn. S. I, 42; II, 64; III, 4, 7; Préd. II, 86. Maladie (longue). Signes tirés des sueurs,

Progn. S. I, 29, 32; de l'urine, id. II, 29, 30, 35, 38. Quand se termine par des abces, id. III, 30. A quel age, 31. Dans quelle saison, 35. Se change en sièvre quarte, 31.

Maladie (de naissance) , pref. Pred, 11, 28. Manie (sans sièvre). Quand survient chez les vicillards, Pred. II, 142. Avec fièvre. V. Délire.

Mélancolie (s'oppose à la gnérison de l'épilep . sie ), Pred. II, 47. Ses effets. P. Atrabile.

Méliosris (abcès des articulations): Préd. II, : .54.

Menstrues (signes tirés des) quant à la fécondité, Pred. II, 118; l'infécondité, 121; le besoin de purgation de l'utérus, 120; la grossesse, 128; le vomissement de sang, 127; le crachement, id. 38; dans la phthisie, 36. Suppression des); ses effets sur l'utérus, quant à la fécondation, 130.

Métastase (externe, interne), à la suite de l'inflammation et du pus. V. ces mots. Quand est utile la... Progn. S. II, 77; id. S. III, 25, 27; mauvaise, Préd. I, 172; suivie de délire, îd. 22, 37, 82, 99, 120; d'hémorrhagie, id. 141; mortelle, Préd. I, 35, 69, 70, 92, 102; daus l'angine, Progn. S. III, 26; la péripneumonie, id, S. II, 79; les douleurs des lombes, id. 81. Quand suivie d'empyème, 82, id. S. III, 27. Comment s'obtient la guérison, id. 83.

Moelle épinière (affection de la), Préd. II, 81.

Mort (prochaine). Signes tirés de la face,
Progn. S. I, 6; et en particulier du uez, 11;
des yeux, g, 10; des lèvres, 12; des dents,
20; Pred. I, 48; de la machoire, 17; des
mains, Progn. S. I, 22; id. H, 10; de
leur lividité, et de celle des pieds, id.; des
doigts et des ongles, 2; de, la respiration, S. I, 17; 25; du Dicher, 17; de
l'état des hypochondres, 38; de la rétrace
tion des parties génitales, II, 11; de la

présence des ulcères, id. I, 21; des déjections, II, 23, 24, 25; Préd. I, 32, 92, 129; de l'urine, Progn. S. II, 36; Pred. I, 29, 103; du vomissement, S. II, 45; des sueurs, I, 20; des crachats, II, 52; de la fièvre, id. III, 3, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 26; de l'inflammation, Progu. S. I. 38, 43; id. II, 60, 62, 72, 73, 79, 80, 81, 83; id. Phénomènes mortels dans les maladies. Préd. I, 54, 55, 84, 93, 103, 104, 130, 131, 160; id. II, 30, 31, 33, 36, 38, 48, 59, 63, 72, 74, 106, 107, 110, 129, 166. Des douleurs, Préd. 1, 70, 74, 85, 88, 92, 102, 172; de leur cessation subite, Progn. S. II, 26; Préd. I, 52. De la soif, 57; de la prostration, 40, 98; de l'aphonie, 54, 55, 96; du frisson, 91, 101; du refroidissement avec roideur, 19, 79.

Mouvemens (prognostic tité de la liberté des), Progn. S. 1, 7; de leur difficulté, 8, 9; de leur impossibilité ou privation absolue, Préd. I, 120.

Marines (de quel côté des ) doit couler le sang. - V. Hémorrhagie nasale.

Norfs. V. Tendons.

Néphrice (signes tirés de l'urine), pref. Préd.

II, 25. Crisc de la maladie, id. 26; est accompagnée de renversement de l'anus chez les enfans, id. 116.

Nourriture. V. Alimens.

Nutrition (signes d'une bonne), prés. Préd. II, 18; defaut de... V. Atrophie.

Nyctalopie (anomalie de la vision); attaque les jeunes-gens, et point les filles dont les menstrues ont paru, Pred. II, 147.

O.

Occasion (ne dure qu'un moment), Préd. II,

\*\*Edématie\* (de la paupière inférieure), est un signe d'obstruction de la rate, Préd. II, 153; (des pieds), annonce l'hydropisie, Progn. S. II, 1; préf. II, 154; l'empyème, Progn. S. II, 67; Pred. II, 162. Prognostic tiré de

l'), id. préf. 11, 29, 32. ...

Ongles (lividité des) est un signe de mort, Progn. S. II, 10.

Onglet. Petit abcès avec épanchement de pus sous la cornée, à la suite d'inflammation des yeux, Préd. II, 101.

Ophthalmie (humide) signes de l'), Préd. II, 83. Prognostic tiré des latmes et de la chassie, 84, 85, 87; de l'affection simultanée des deux yeux, 88. Epoques critiques, 66. Qphthalmie (sache); se juge propopulantes. 89; fait craindie l'ulcération de l'œil et des paupières, 90; l'exulcération et renversement, chez les femmes et les enfans, 92; est suivie d'abcès de l'œil.— Signes de l'), 93. Prognostic en général, 94; en particulier, 96; est fondé sur le plus ou moins de lésion de la pupille, 95; son changement de couleur, 100; son deplacement, 97; dans le cas de blessure, 99. La rupture de l'œil présente le plus de danger, 99; la cécité est complète, 95; incomplète à la suite d'ulcération simple de l'), 96; d'un léger déplacement de la pupille, 98; de cicatrices de pen d'étendue, id. de légers vices de la cornée, 101.

Opisthotonos (signes d'). V. Spasmes.

Oreille (douleur d'... avec sièvre continue),
Progn. S. III, 18. Prognostic chez les vieillards, 20; chez les jeunes-gens, 19. Comment
se termine la maladie dans le cas de guérison,
id. 21. Inflammation des environs de l'.
V. Parotides.

Organne (des veines), cause d'hémorrhagie, Préd. II, 61. Prognostic dans le cas de blessure, 63.

Os (temporal). V. Crane. Abcès de l'. V. Exfoliation.

Oute (organe de l'). Moyen d'observation dans les maladies, préf. Préd. II, 12.

Paralysis (d'une partie de la face). Signe d'apoplexie, Préd. II, 155; du ventre, de la vessie; dans le cas d'affection de la moelle épinière, 81; des nerfs lombaires, par les douleurs sciatiques, 163. Prognostic dans les blessures du crâne et du cerveau. V. ces mots.

Parotides (symptomes généraux des), Préd. I, 165, 166, 167. Signes particuliers tirés des insomnies, 159; des anxiétés, 16; de la surdité, 161,170; de la stupeur, 163; de l'assoupissement, 156, 157, 161, 164, 165, 167; des spasmes, 164; des douleurs de tête, 170, 171; de la tension et douleur des hypochondies, 149, 158, 160, 166, 167, 171; de l'ictère, 156; 166; des déjections noires, 168; très-fétides, 160; den flux de ventre, 158; de l'urine, 155, 157, 165, des sueurs, 165. Comment se dissipent les (parotides) par résolution, 169. Quand sont suivies de métastase, 172. Dans quél cas sont trèsmauvaises, 162; mortelles, 158, 160.

Paroxysmes (avec fièvre continue), signe de phrénèsie, Préd. I, 15; avec assoupissement, symptome de convulsions, 103; d'hémorrhagie du nez, 144; de parotides, 163. V. ces mots.

Pays (différence de) n'exclut point la vérité des signes, Progn. S. III, 51.

Peau (conleur de la). Signes qu'elle présente dans la lienterie, Pred. II, 114; les ulcères, 51; chez les femmes, 119, 121; et dans l'abus du coït, id. préf. 21.

Péripneumonie. Se termine par expectoration,
Progn. S. II, 55. Signes d'une bonne...
60; mauvaise, 48; mortelle, 62. Prognoatic
tiré des crachats, jaunes, légèrement mélés de sang, id. 55; bilieux et purulens,
62; entièrement jaunes, 49; noirs, 52;
verts et écumeux, 60. Quand survient
la suppuration, 61. causes de la... 58;
ses signes, 65; récente dans le cas de
vomique, v. ce mot; ancienne, v. Empyème. (Abcès critiques, quand surviennent
les); 75, quand sont avantageux, 77; dangereux par métastase, 79; suivis d'une longue
suppuration et de claudication, 78; de mort,
79, 81.

Phénésie (quand a lieu la), Préd. I, 1. Signes tirés du délire, II, 26; de la sputation, 12, 32; des rêves, 5; des insomnies, Préd. I, 1, 57, 81; du grincement de dents, Progn. S. I, 20; Préd. I, 48; de la surdité, 33, 131; du visage, 49, 67, 90; de la parole, 44; de la voix, 19, 45, 47; de la langue, 3, 19; de la gorge, 21; des gestes de mains, Progn. S. I, 22;

de la rétraction des parties génitales, S. II, 11; de l'urine, 29, 32, Préd. I, 4; des dejections, 13, 50, 53; du vomissement, 31, 60, 62; de la fièvre, 15, 18; des sueurs, 27; de l'aphonie, 54 Prognostic tiré de la variation des symptômes, 12, 28, 43; des tremblemens ou palpitations, 14, 16, 30; du rigor, 13, 60, 65; des convulsions, 55, 103, 108, 116; de la roideur, 79.

Pituite, (sa présence dans les excrétions) est un signe de crudité. V. ce mot. Prognostic dans la diarrhée, préf. Préd. II, 23; le crachement de pus, id. 71; le vomjasement de hile, Progn. S. II, 42.

Plaiss (mortelles, quelles sont lea), Préd. II, 59, aecidentellement, par l'effet de l'idiosyncrasie, 59; (à cause de l'hémorrhagie) 61; doit faire place à la suppuration. (De la douleur), 72. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte. (De l'inflammation), 60; doit se borner à la plaie, 71. (De la fièvre, 63). Qu'elle soit seulement de 24 heures pour la formation du pus, 66, 71. Prognostic tiré de ce fluide, S. I. 49.

Ploies de lête. V. ce mot.

Pleurénie, V. Inflammation de poitrine.

Boissine (douleur leute de), cause de suppuration : Bréd. II. 40. Aigné. V. Régioneumo-

tion, Pred. II, 49, Aigue, V. Péripneumonie. (Prognostic tiré de la conformation de la) dans la phthisie, id. 31; (avec torpeur) est mortelle, Préd. I, 70.

Prédictions des empiriques et des devins blamées par Hippocrate, préf. Préd. II, 1. Il fait voir l'absurdité de leurs prétentions, id. 7. Se fonde uniquement sur la connoissance des signes, I, S. Quand doit - on prédire dans les maladies, 13; dans la convalescence. V. Régime.

Printemps. V. Saisons.

Prostration (des forces, signes de), Progn. S. I, 15, 16, 17; est généralement funeste, Pred. I, 40, 98.

Prurie ( de la tête ), Préd. II, 114.

Puberté (dans la) on est peu sujet aux écrouelles, Préd. II, 53. On guérit l'épilepsie, 47; la goute, 44.

Pus (qualités d'un bon), Progn. S. I, 49; II, 71, 85; III, 21; Préd. II, 66. Dans quel cas est un signe mortel, Prog. S. I, 49; II, 72, 83. Sanie, accompague la gangrène, Préd. II, 64.

## R.

Raison (trouble de la ). V. Delice.

Raisonnement, moyen d'observation dans les maladies, préf. Préd. II, 9.

Régime (erreurs de), de la manière dont on doit observer les malades, pref. Préd. II. 16. (Des moyens de reconnoître les), 9, 10, 11, 12. Signes tirés de la respiration, 14; des sueurs, 20; de l'urine, 8, 19; des déjections, 22. Quels sont les effets d'un bon... 16; d'un mauvais V. Réplétion.

Rate. V. Viscères.

Reins (pissement de sang). P. Sang.

Renversement de l'anus, par quoi produit, Préd. II. 116.

Réplétion, (par les alimens et la boisson, signes de) préf. Préd. 20, 24; ses effets (chez les malades) sont les flatuosités, la tension du ventre et l'augmentation de fièvre, \$, 14; est suivle de diarrhée, id. 23. Quand provient des erreurs de régime. V. ce mot, et Alimens.

Respiration (génée), Préd. I, 74, 54, 166.

Avec trouble, 39, 109; forte et précipitée,
Progn. S. II, 61; rare et grande, I. 24; petite et fréquente, 23; avec suffocation, Préd.
I, 88, 106; convulsive, 89. Prognostic dans
les maladies aigues, S. I, 26; les douleurs
lentes de poitrine, Préd. II, 42; le crachement de pus, Progn. S. I, 60, 61; la phthisie, préf. Préd. II, 33; l'hydropisie, 29.

8.

Saignée (Prognostic tiré de la ) dans l'inflammation de poitrine, S. II, 58. Guérit les douleurs de tête, Préd. II, 134; fait cesser les hémorrhagies, I, 147.

Saignement de nez (borné à quelques gouttes dans les fièvres), est spasmodique, Préd. I, 41, 143. Mauvais le 4° jour et le 11°, id. I, 150. Dans quel cas est un signe mortel, 81. Précède l'hémorrhagie du nez, 134; l'éruption des parotides, 165. Abondant (sans fièvre) dépend du gonflement ou obstruction de la rate, Préd. II, 152; avec douleurs de tête, 148. Signes qui l'annoncent, 134. Prognostic tiré de celui qui est habituel, 149; lorsqu'il est excessif. V. Hémorrhagie. Sa suppression cause l'épilepsie, id. I, 133; est suivie de douleurs d'entrailles et d'hémorrhoïdes, II, 170; d'ulcères avec cicatrices noires aux jambes, 151.

Saisons (le printemps et l'été), favorables à la guérison des maladies, Préd. II, 158; des douleurs sciatiques, 163. L'antomne est funeste dans les affections chroniques, 35. Cause de fièvre quarte, Progn. S. III, 33. Hiver donne naissance aux abcès, 35. Maladies régnantes sont en raison des... 49. Les signes sont invariables, 50.

Sang (pissement de), préf Préd. II, 25 Prognostic tiré de l'urine, id. 26. Crachement de... V. Hemoptysie. Vomissement. V. hématémèse. Perte de... V. Hémorrhagie. Santé (géns en... signes tirés du visage des), Progn.
S. 1, 5; du coucher, 15, 17; du sommeil et de la veille, S. II, 12, 13; du grincement de dents, S. I, 20, Préd. I, 48; de l'habitude de rendre ses vents, S. I, 26; des déjections, id. 11, 15, 18; de l'urine, préf. Préd. II, 21; du caractère, Préd. I, 17, 44; de la prédisposition ou idiosyncrasie. V. ce mot.

Sciastique (douleurs de). Comment se jugent chez les vieillards, Préd. II, 163. Elles sont moins opiniàtres chez les jeunes-gens, 164. Comment s'annonce la guérison, 167. Danger de dépôt à l'ischion, 165. Prognostic tiré de l'urine, id. préf. Préd. 26, 169; du siège des douleurs, 165; de la saison, 158, 163.

Scrophules. V. Ecrouelles.

Selles (dans l'état naturel), Progn. S. II, 15; à l'époque de la crise, 11, 19. Quand elles sont liquides, id. 16; avec trouble du ventre, Préd. 143; préf. Préd. II, 23; petites, Progn. S. II, 23; I, 148; très-fréquentes, Préd. Progn. II, 16; Préd. I, 83; très-copieuses, Progn. S. II, 17; Préd. I, 38, 92; très-liquides, id. S. II, 22, Préd. I, 75, 200, 101; très-rouges, 22; et Préd. I, 2, 129; aqueuses, mélées de bile, Progn. S. II, 22; Préd. I, 85; bilieuses, id. S. II, 75; Préd. I, 94; et préf. Préd. II, 23; sans mélange, Progn. S. II, 71; Préd. I, 11, 113; de diverses couleurs,

Progn. S. II, 25; Pred. II, 106; spumeuses id. Progn. S. II, 22; Pred. I, 50, 53, 65; avec des epreintes, fit; 11g; involontaires, 80; spumoso-bilieuses, 34; grises on blanches, Progn. S. II, 23; Préd. I, 13, 53; crues, préf. Pred. II, 23, 111; pituiteuses, 23; lisses, 111, et Progn. S. II, 23; verdatres, vertes, 22; jaunatres; visqueuses, id. et Préd. I. 148; mêlees de sang et de glaires, Pred. II, 108; de sang pur, id: I, 131; friables, seches, par penies boules, 41; fivides, Progn. S. II, 24; Pred. I, 110; avec depot, 158; érugineuses; Progn. S. II , 24; hoires; id. Progn. et Pred. I , 87, 97, 115, 129, 131; et Pred. Il , 131; très-fétides, Progn. S. - II; 24; Préd. I, 160; 111. Prognostic tiré de la fréquence des déjections dans la diarrhée, Préd. II, 115; la lienterie, id. 111; la dy-- senterie, 109; l'hydropisie, Pred. If, 29; la phthisie, 33; de leur alteration, id. pref. 18; de leur suppression ; id. Pred. I. 90, 117, 118; 119.

Signes (connoissance des). P. Maladies.
Soif (variation de la) dans les maladies aigutes
est de manyais augure, Préd. I, 43; est
pen considérable dans la phrénésie, 16.
Sa cessation absolue est mortelle, 57. Prognostic tiré de la... dans l'hémoptysie, Préd.
II, 49; le drachement de pus, Progn. S. II, 71;

la phthisie, Préd. II, 33; la dysenterie, 106; la lienterie, 111; l'hydropisie, Préd. II, 29.

Sommeil (bon la nuit), Progn. S. II, 12; moins hon le jour, 13. Fort prolongé est un signe de spasmes, Préd. I, 111. Sa privation entière fait craindre le délire. V. Insomnies. Prognostic tiré du... dans les maladies, Progn.

S. III, 10; dans les spasmes, Préd I, 116. Sorbitions, genre d'aliment liquide, dont la base étoit l'orge bouilli, écrèmé et passé, que l'ou assaisonnoit ensuite avec quelque condiment, préf. Préd. II, 7.

Sourcil (plaies du... danger des) Préd. II, 99. (Douleurs au-dessus du), utiles dans le cas d'abcès de l'œil, 03.

Spasmes (à quel âge on y est sujet), Progn. S. III, 44; on en est exempt, id. 41. Causes prochaines: Hystérie, Préd. I, 121. Fracture de l'os temporal, 123. Hémorrhagie excessive, 147. Céphalalgie chez les femmes grosses, 105. Suppression des menstrues avec fièvre aiguë, 125, Signes tirés de la respiration, Progn. S. I, 24; Préd. I, 83. De la suffocation avec affection simultanée de la gorge, id. 11, 88, 106, 111. Des douleurs de tête, 90, 106, 117; du cou, 116; par métastase de celles des lombes, 120; dans l'hypochondre, 102; de l'assoupissement, 118; du délire, 14, 34, 125; ce qui

l'indique, 20, 126; de la violence des paroxysmes, 103, 104, 111. Quand sont accompagnés de parotides, 163, 164; des urines involontaires, 103, 115; des déjections, id. 127; de leur suppression, 90, 112, 117, 118, 122; de l'agitation, 61; de la rétraction du testicule, Progn. S. II, 11; de l'ardeur du visage, Préd. I. 49, 67, 90; des insomnies, 114; du réveil avec trouble, 114; des tremblemens ou palpitations, 9, 14, 16, 19, 30, 34, 42, 93, 97, 107; de la phrénésie, 9, 16, 28. Dans quel cas les spasmes peuvent servide crise, 120; se terminent par une mort très-aigue, 11, 55, 102.

Strabisme (dans les fièvres) est toujours de mauvals augure, Préd. I, 69, 83, 90, 91. Par quoi est occasionné chez les enfans, Préd. II, 49.

Strangulation (dans la fièvre). V. Suffocation.
Stupeur (à la suite du frisson) annonce le délire,
Préd. I, 31. Dans quel cas menace de convulsions, 90. Avec prostration des forces

est un signe de mort, 98, 194.

Sueur (la meilleure dans les maladies aignes), Progn. S. I, 27. Quand est générale, id. 28; chaude, halitueuse, id. 30; la plus mauvaise froide, 29, 30; Préd. I, 68, 142; par petites gouttes, 4, 31, 42, 112, 130; à la tête, Progn. S. II, 29; Préd. I, 39; au visage, id. Progn. 29; an cou, I, 31; aux parties supérieures, Préd. I, 7, 27, 94, 112, 165. Prognostic général tiré de la différence des sueurs, S. II, 32; froides ou chaudes avec fièvre aigué, 29; Préd. I, 58; de la violence des paroxysmes, 58, 61; des douleurs, 92; des frissons, 151; des hémorrhagies en général, dans les plaies, 130; du refroidissement après l'hémorrhagie du nez, 128. Sueur est critique dans les spasmes, 111; dans le rhumatisme, Préd. II, 168.

Suffocation (dans les sièvres) est mortelle, Préd. I, 88, 89, 106, 111; dans l'inflammation de la gorge, v. Angine; de la luette. V. ce mot.

Suppuration. V. Inflammation.

Surdité (dans les maladies aigués) est de mauvais augure, Préd. I, 33. Quand s'accompagne d'un léger saignement de nez, 143; mortelle quand on rend du sang par les voies inférieures, 131; ou accompagnée de selles noires, 97, 131; symptôme de parotides, 161, 170; d'hémorrhagie du nez, 149; se dissipe par cette voie, 131.

Syncope. V. Défaillance.

Synciput (blessure du) est plus dangereuse qu'en aucune autre partie du crâne, Préd. II, 68, à cause du voisinage du sinus de la duremère. Tempérament (counoissance du... prognostic tiré de la) dans la guérison des ulcères, Préd. II, 51; et pour la fécondité chez les femmes, 117; ne change rien aux Prédictions, préf. Préd. II, 17.

Temps (des maladies). V. Crudité, Coction et Crise.

Tendons (plaies des'). V. Articulations. (Soubresauts.) V. Tremblemens.

Testicules (rétraction des... dans les maladies aigués) est un signe de mort, Progn. S. II, 11.

Tête (douleurs de) avec fièvre. V. Céphalalgie. Sans fièvre, dans le cas de pléthore, Préd. II, 134, 140, 147; de fluxion catarrhale, 135. Quand le danger est plus grand, 141; (avec vertiges) chez les vicillards, 142; chez les femmes grosses, 130; à l'époque des menstrues et chez les autres sujets, 143; avec obstruction des viscères, 144, 146, 170, 171; gonflement de la râte, 149; guérissent par des saignemens de nez habituels, 134, 148, 152; par les hémorrhoïdes et différentes éruptions, 139.

Toux (petite et fréquente). Symptôme d'empyème, Progn. S. II, 67; d'hydropisie du foie, 4. Prognostic tiré de la.... Dans la péripaeumonie, 48; l'hémoptysie, Préd, II, 39; le crachement de puis, Progn. S. II, 60, 61; la phthisie, Préd. II, 33; avec salivation dissipe les parotides, Préd. I, 169.

Transpiration (signe d'une égale), Progu. S.II. 6; Préd. II. 20.

Tremblemens (on soubresauts) sont dangereux, Préd. I, 14, 42; precèdent les convulsions, 107; accompagnent la phrénésie, 16; lui succèdent, 9. Quand sont avec délire, 19, 20, 36; bornés à la langue ou aux environs de l'ombilic ils l'indiquent id. (des mains ou aux poignets) 97; par tout le corps, 93, sont suivis d'une mort très-aigué, 55; avec convulsions. V. Spasmes.

Tumeurs (externes et internes, caractère sgénéraux des) les plus susceptibles de guérison, Progn. S. II, 46, 47, 48; dans la région du con, v. Angine; à l'hypochondre, v. ce mot; au ventre, v. Hydropisie; aux jambes, v. Œdème. Abcès (avec inflammation) des yeux. V. Ophthalmie. Aux articulations (sans la présence de la goutte) indique l'obstruction des viscères, Préd. II, 168; à la suite d'une longue fièvre, Progn. S. III, 30, II, préf. Préd. 26, 169. Quand survient la claudication, Progn. S. II, 78. Abcès. V. Mélicéris.

U.

Ulcères, signes tirés du tempérament, Préd. II, 50; des ages, 52. (Causes d') dans la bouche. V. Aphthes. Sur le bord de la langue. Préd. II, 58. Prognostic tiré de la nature des ), 65; de leur fréquence chez les enfans, 52; les adolescens et les jennes-gens, 53; les vieillards, 5; de la différence des lieux affectés, 56; de la suppuration, 64; dans les maladies aigues, Progn. S. II, 21; de la lividité des (ulcères), id. Les dartres sont les moins dangereux, 61. Les articulations présentent le plus de difficulté pour la · guérison, 57. Dans le cas de gangrène, 64; de sphacèle, ce qui l'indique et sa terminaison, Progn. S. H., 10; et pref. Pred. II, 2, 67. Urine (dans l'état naturel); ses qualités, préf. Préd. II, 24. Quand est critique, Progn. S. II, 28. Variation de l'.), 29; décolorée, Préd. I, 4; crue, Progn. S. II, 38; Préd. I, 110; aqueuse, Progn. id. 36; Préd. 1. 110, 134; claire et rousse, Progn. id. 34; Préd. I, 94; spumeuse, 111, 115, trèsrouge, Progn. S. II, 30; id. Préd. I, 32, 50; avec nuages ou éncorcmes, Progn. S. II, 33; noirs, 33; Préd. I, 4, 97; trouble, 142; cuite, 104, 131, 111; blanche, 04, 142; épaisse, id. avec un dépôt lisse

blanchâtre, Progn. S. II, 28, 75, préf. Préd. II, 26; 168, 169; comme du son, Progn. S. II, 31; écailleux furfuracé, 32; noire, epairse, id. 30, Pred. I, 39, 97; involontaire, 103; dont on n'a aucun souvenir, 20; purulente, dans les douleurs des reins et dè la vessie, S. II, Progn. 85, pref. Pred. II, 26; Prognostic tiré de l'... dans la lienterie, Préd. II, 114; dans le cas de tumeurs et douleurs aux articulations, pref. II, 26, 168; d'abcès, 169; iil. Progu. S. II, 38, 75; à la suite d'une longue fièvre, III, 30; dans l'inflammation des yeux, Pred. II, 105. (Sappression d'... quels en sont les signes), Préd.I, 77; et le danger, 51, 112, 122; annonce le délire, 27, 32; la phrénésie, id. 4; les convolsions, 51, 112, 218, 122; la mort, id. 29, 103; excepté quand il y a affection de la vessie, Progn. S. II, 41.

Utérus (signe du bon état de l') rélativement à la fécondation, Préd. II, 119. Dans le cas contraire, 122; lorsqu'il existe un ulcère, signes de l'), 123, 127; état de l'organe après la guérison, 124; distinction du sexe du fœtus, d'après le lieu qu'il occupe dans le côté droit ou gauche de l') 125, 126.

# V.

Veine (ouverture de la). V. Saignée. Plaie d'une grosse... est mortelle, Préd. II, 59; accidentellement, id. 61. Varice d'une... chez les enfans, préf. Préd. II, 49.

Ventre (signes du bon état des fonctions du ), Progn. S. II , 15; embonpoint du... d'un bon augure dans les maladies , id. 21 ; gonflement, Préd. I, 129; tension avec dureté, signe d'hydropisie, S. II, 3; élévation, Préd. I, 94; météorisme, id. 100, 101. Relachement, trouble à la suite d'hémorrhagie, 124,141,143. De l'humidité du ... V. Diarrhée. Des douleurs, id. 142; sont plus violentes dans le côté droit, id. II, 172. Tumeufs. V. ce mot et Abdomen. Quel indice tirer du ventre pour la guérison de la diarrhée, 115; de la lienterie, 114; de la goutte, 43, 44; dans le crachement de pus, Progn. S. II, 75; l'hydropisie, Pred. II, 20; la phthisie, id. 33; les douleurs de vessie, Prog. S. II, 84. Paralysie du... V. Abdomen.

Vers (lombries, symptôme de) chez les femmes. Préd. II, 132; accompagnent la crise, Progn. S. II, 20. Des ascarides, Préd. I, 140.

Vertiges. Symptôme du vomissement de bile, Progn. S. III, 36; d'hémorrhagie du nez, 42; habituels sont suivis de manie, Préd. II, 142. Vessie (douleurs de) dans les fièvres continues, Progn. S. II, 84; sont suivies de suppuration, 85; se terminent par la mort, 86. A quel âge on est le plus sujet aux... 87. Prognostic tiré de l'urine, S. II, 41, préf. Préd. II, 6.

Ií, 41, pref. Préd. II, 6.

Vices (de l'utérus par déplacement ou renversement de son orifice) s'opposent à la fécondation, Préd. II, 119; dans le cas d'ulcère du côté drois ou gauche, 125, 126; (de la vue) par déplacement de la pupille, quand il est léger, Préd. II, 98; considérable est suivi de cicité, 97; à la suite de blessure, 99; d'abcès de l'œil, 93; de cicatrices anciennes, 102; du changement de couleur de la pupille, 100. Les taches de la cornée sont les plus aisées à détruire, 101. Vises de la peau.

V. Lèpre.

Vieillards (prognostic des maladies chez les)
Préd. II, 57; dans l'empyème, Progn. S.
II, 80; la lienterie, Préd. II, 112; l'épilepsie, 48; l'otalgie, Progn. S. III, 20; les
abcès, 32; les ulcères, Préd. II, 55; la
gouue, 43; les douleurs sciatiques, 163.
Vin (excès dans le) en hiver sont cause

d'hemorrhoïdes au printemps, préf. Préd. II, 4. Visage (distorsion de quelque partie du) est un

Visage (distorsion de quelque partie du) est un signe d'apoplexie, Préd. II, 155; (goufle), signe d'obstruction des viscères, Préd. II, 146. (Haut en couleur) annonce la phrénésie, Préd. I, 49; le tétanos, 90. (Pâle) chez les femmes mai reglées, indique le besoin de purgation de l'utérus, 120. (Rouge) chez celles dont les menstrues coulent bien, quelquefois accompagne l'infécondité, 121. (Mauvaise couleur) se remarque dans le catarrhe de la tête, 138; l'ukère de l'utérus, 122. (Bilieuse, verdâtre), symptôme d'hypochondrie, 146; de cachexie, 141. (Noire, plombée), sigue de mort. V. Face.

Viscères (gonflement ou obstruction des), signes tirés de l'état des hypochondres, Préd. II, 143, 144, 145; des douleurs de ventre, 146, 172; des hémorrhoides (dans le cas de gonflement de la rate), 153; des saignemens de nez habituels, 149; de l'état des gencives, 150; des ulcères et cicatrices noires (varices) des jambes, 151; des douleurs et tumeurs des articulations, 168; préf. Préd. II, 26; de l'urine, 169, 172, 173; de la mauvaise couleur et du gonflement du visage, 146, 147; de la paupière inférieure, 153, et des pieds, 154, 162. (De l'affection aigué des). V. Fièvre, Douleur, Inflanmations, siége des... Tête, Poitrine et Ventre.

Vomique (signes de sa formation). V. Empyème, Quand doit s'ouvrir la), Progn. S. II.

64. Par quoi est indiquée la rupture de l'abcès, pour le 20e jour, 69. Signes qui précèdent, 70. Ceux qui annoncent la guérison. 71: une terminaison funeste. 72. Quand les malades échappent-ils à la mort, 77; ou succombent à la suite de métastase, des abcès critiques, 79; ou sont attaqués de claudication, 78.

Vomissement (qualités du ) critique dans les fièvres, Progn. S. II, 42. (Signes du), III, 36. A quel age on y est le plus sujet, 43. Prognostic tiré du., dans les douleurs de tête; Préd. I, to. De la couleur des matières, Progn. id. III, 44; Préd. S. I, 60; jaunes, bilieuses, 81; sans melauge, 62; vertes, porracées, Progn. S. III, 43; noires, (annoncent du danger) dans la purgation, id. Pred. I, 71. Quand est utile le ... 143. De la lividité des matières, Progn. 41; et fétidité, S. III, 46. De la fréquence du... dans les maladies aiguës, Préd. I, 60, 62, 81. Des anxiétés et de la voix très-aigne, 17. Des efforts inutiles pour vomir, 119. De la violence des paroxysmes, 78: Quand annoncent les parotides, 167. Quand est mortel le... \$1. Vomissement de sang, Pred. II, 121. Prognostic 128.

Vue (vices de la) par cause d'inflammation des yeux. V. Ophthalmie. (Trouble de la.), signe de délire, Préd. I. 18, 46, 76, Symptôme

de vomissement, Progn. S. III, 36; de convulsions, Préd. I, 115. Perte totale ou abolition de la... V. Cécité. (de nuit). V. Nyctalopie. Éblouissemens, signe d'hémorrhagie du nez, Progn. S. III, 42; (habituels) indiquent l'affection de la tête et de la rate, Préd. II, 173. V. Viscères.

## Y.

Yeux (inflammation des). V. Ophthalmie (Prognostic tiré des) dans les maladies, S. I, 9. Des signes qu'ils présentent dans le sommeil et dans la veille: à demi-ouverts, Progn. S. I, 10; fermés, Préd. I, 71, 86; hagards, 90; très-agités, Progn. 35; étincelans, annoncent le délire, 126; rouges, l'hémorrhagie du nez, Progn. S. III, 42; Préd. I, 139; II, 149; fixes et ternes sont d'un mauvais augure, Préd. I, 46. Affectés de strabisme, signe mortel, 69, 83, 91.

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

•

. •

.

• • •



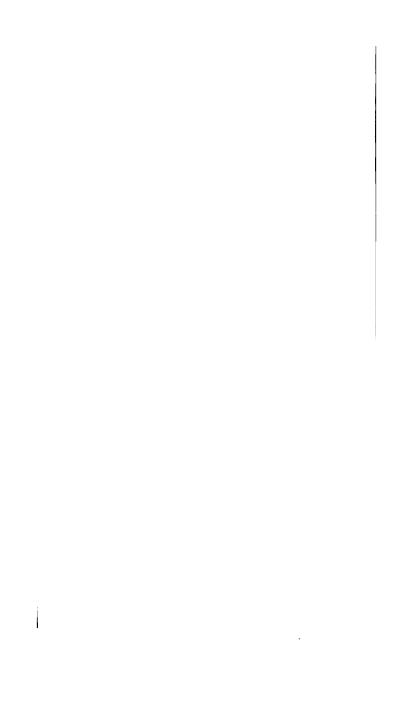

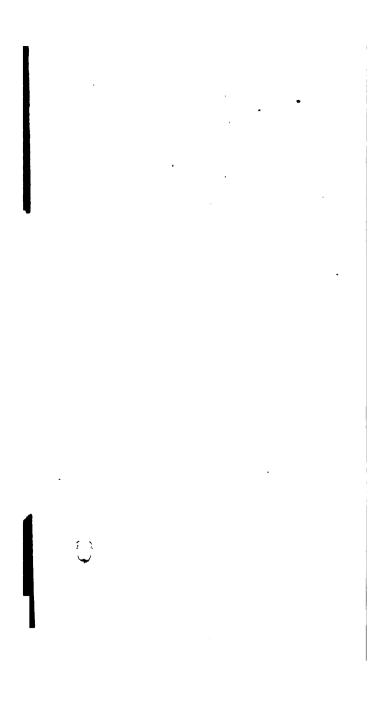







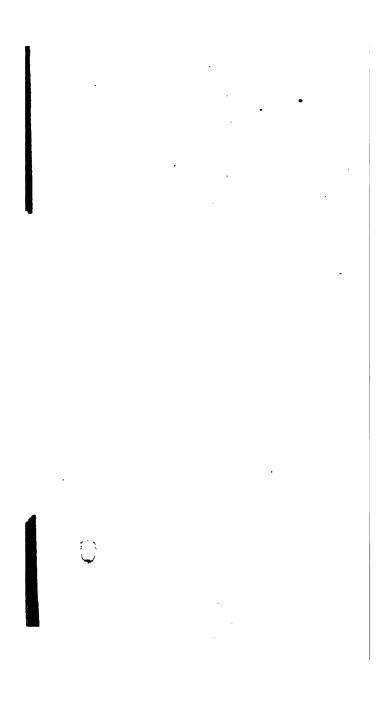

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | 1 |
|   |  |  | I |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

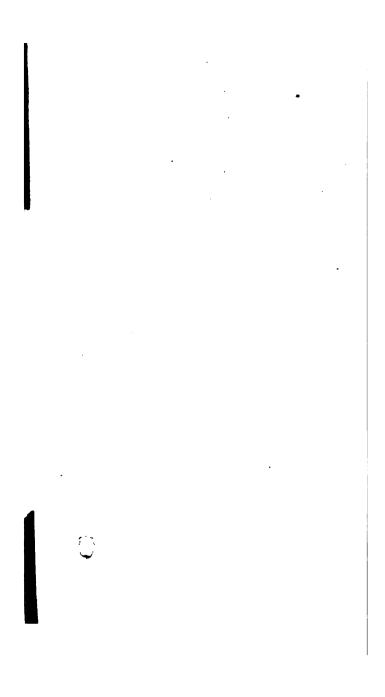

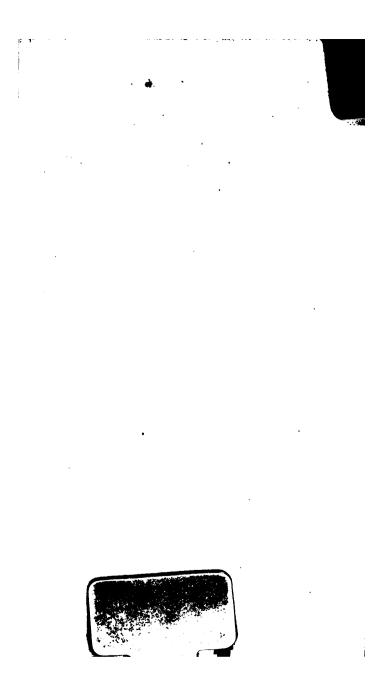

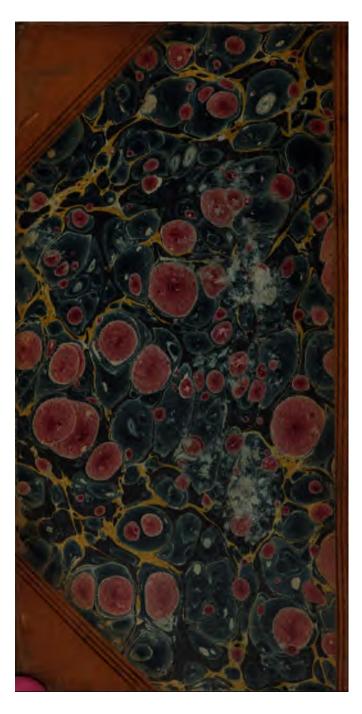